

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Bequeathed by Professor VIVIENNE MYLNE

MYLNE 467

OXFORD 1992



QUEUL COCHI

GUEULETTE.

but wroph to but

was 17

QUEUL COCHI

GUEULETTE.

Mixen points

was 17

MIB

Celivre apantin Charlotte Osborne

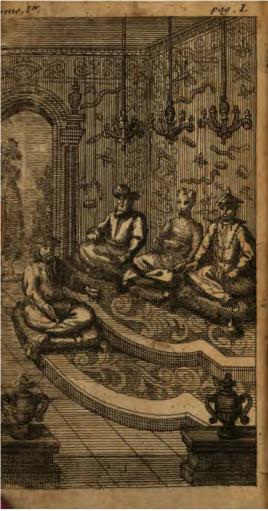

CONTES

# CHINOIS

OU LES

# AVANTURES MERVEILLEUSES DU MANDARIN FUM-HOAM.

TOME L'IL



A AMSTERDAM, Chcz la Venve DESBORDES.

M. DCCXXVIII.





A

### MADAME

L AT

PREMIERE PRESIDENTE

DE LA COUR

DES AYDES.



Si j'ai hesité à mettre vôtre Nom à la tête de cet Ouvrage; c'est que j'ay apprehendé qu'il ne sût pas digne de vous être presenté. Je n'ignore point, M A-

#### EPITRE

DAME, jusqu'où vous portez vos connoisances. Descendue des Hommes (a) les plus Illustres de la Robbe, & Epouse d'un grand Magistrat, (b) plus recomman-

(a) Madame la Premiere Presidente de la Cour des Aides est fille unique de Messire François le Mattre, Conseiller Honoraire au Parlement, Chevalier, Seigneur de Fersac, de Beaulieu, & Coseigneur du Marquisat de Ferrieres; il est le sixième en descendant en ligne directe de Messire Gilles le Mastre, Premier President au Parlement de Paris, sous Henri I I. & dont l'Ayeul étoit Jean le Mastre, Avocat General sous Charles VIII, en 1488.

(b) Monseigneur le Camus est le troisième Premier President de ce nom, de la Cour des Aides; il y a eu de cette maison trois Avocats Generaux dans la même Cour, un Lieurenant Civil, & un Cardinal;

#### DEDICATOIRE.

dable par son merite personnel, que par les éclatantes Dignite? de ses Ancêtres. Il n'est point étonnant de trouver réunies dans vôtre Personne tant de qualitez naturelles & acquises, que vôtre modestie s'efforce vainement de tenir cachées; elles se font jour malgré vous , MADAME; l'on sçait que la Lanque des Scavans vous est ausi familiere que la Françoise, que vous avez puifé dans les meilleurs Livres des tumieres inconnuës à la plupars des Dames ; que ces lumieres ne fervent qu'à vous faire aimer la versu pour l'amour d'elle-même, & que quand il n'y auroit point

mal; ce Prelat & tous les Magistrats de ce nom ont été d'une prosonde érudition, d'une piesé solide, d'une integrité parfaite, & d'un attachement inviolable pour les intesêts du Roi.

ã 3

#### EPITRE

de témoins de vos actions, de personnes pour les publier, ni de gloire pour en êire la récompenso, vous n'en seriez pas-moins attachée aux nobles sentimens que vous a inspiré une Philosophie vraiment chrétienne. Vailà 🔊 M & D A M E, la justice que le Public scuit vons rendre, & dont la renommée a pris soin de l'instruire; c'est sur ce principe, & par raport à la protection dont m honore Monfeigneur le Premien President, que je prends la liberté de vous presenter les Comes Chinois; dans un assez grand nombre d'Avantures plus singulieres & plus amusantes, les unes que les antres, vous y decouvrireZ jusqu'à quel point les Philofophes Chinois ont poussé le ridicule de leur Religion, & les pue-, rilitez, dont ils entretiennent le Peuple; quelles extravagances

#### DEDICATOIRE

font contenues dans les Preceptes que Mahomet a laissez à ses Secpateurs; & combien grand est l'avenglement des uns & des au-" sres. Fai conscroé leurs maurs & leura expressions autant qu'il m'a été possible de le faire, & j'ose me flater, M ADAME, que la Morale qui est renfermée dans ce Livre sera de vôtre goûs, puisque le vice y est presque tonjours puni, & la Veriu recompensée: tes perfommes les plus austeres datynent quelquefois prendre part aux divertissemens des hommes vulgaires, & une parfaite sagesse peut être associé au plaisir permis & enjoué. Voilà, MADAME, ce qui me fait efperer que wous voudrez bien jesser les yeux sur ce petit Ouvrage.

Que me reste-t il à vous dire à present, MADAME, si non que ce môme Public qui a applan-

EPITRE. · di avec tant de joye à l'union que vous joint à voire Illustre Epoux, fait des vœux pour qu'il puisse trouver en vous une posterité nombreuse; que son Nom puisse par votre moyen se perpetuer dans l'auguste Cour dont il est le digne Chef, & former d'un Sang si respectable de part & d'autre des Magistrats qui réunissent un jour dans leurs personnes les ra-: res qualitez de leurs Ayeux : ce · Sont , Madame , les souhaits par-

Vôtre très humble, très soumis & très-respectueux Serviteur,

ticuliers de

GUEULLETTE.

CONTES



#### CONTES CHINOIS

ou'

LES AVANTURES
MERVEILLEUSES

DU MANDARIN

## FUM-HOAM.

**◆**95**€**•.◆95**€**•○◆95**€**••\$€•

PREMIERE PARTIE.

AHI. KIA, premier Vifir de Tongluck Roy de Gannan (a) ayant envoyé en Cir-

( a ) Le Royaume de Gannan contient ceux de Laos, de Tunquin & de Cochinchine. Haous

Tome ?11.

#### Contes chinois ou les

Circassie, (a) un de ses neveux appellé Holonja, pour y acheter les plus belles filles qu'il pourroit trouver; se jeune homme s'acquita de sa commission avec une extrême exactitude, & l'on pouvoit dire qu'aucun serail du monde ne rensermoit autant de beautez

Hisouns de la famille de Hana, grand Conquerant, se rendit maitre de tous ces Pays, & y ayant conduit des Colonies, il les gouverna selon la Police & les Loix de la Chime, dont ils sirent partie. Tongluk sur un des descendant de ce Conquerant, & sit sa residence à Tunquin : ces Royaumes peuvent avoir cent soixante & dix lienes d'Orient en Occident, & cent vingt du Midi au Septention.

(a) La Circassie est au Midi; se Pont Euzin & le Mont Caucase qui la separent de la Georgie; & la Riviere de Don, ou de Tanays au Seprentrion; au Levant, la Mer Caspienne, & au couchant le détroit de Cassa. Il n'y a point de peuple au monde qui soit plus beau & mieux fait que celui qui habite la Circassie; i'on y fait grand trasse d'Essaves. Avantures de Fum-Hoam.

beautez que le Vaisseau dans lequel il fit embarquer à Balsora (a) les Circassiennes que son oncle destinoit à être presentées au Sultan de la Chine.

Holonja avoit traversé une partie de la Perse accompagné de deux Derviches, avec lesquels il avoit lié en chemin une amitié fort étroite; l'un âgé d'environ soixante ans, faisoit voir sur son visage une Majesté qui donnoit à connoître qu'avant d'avoir embrassé ce genre de vie il étoit d'une condition très relevée, & l'autre qui passoit pour être son neveu, & qui n'avoit pas plus de seize ans, awoit des traits is reguliers qu'on ne

<sup>(</sup>a) Balfora, grande Ville struée à l'extremité de l'Arabie deserte au Constuant de l'Eufrate & du Tigre, elle est à douze lieues du Coste Persique, qui pour cet este est appeté Le Goste de Balsora.

#### Contes thinois ou les

ne pouvoit le comparer qu'aux Pages, qui selon Mahomet presentent le Poncire (a) aux bons Musulmans après leur mort.

Comme ces Derviches n'avoient quitté leur Couvent que
pour parcourir tout l'Orient,
Holonja leur ayant proposé de
les conduire à la Chine, ils accepterent ces offres avec plaifir, & le Vaisseau alloit à pleines voiles lorsqu'auprès du Golphe de Cambaye, (b) il fut
at-

(a) Le Poncire est une espece de citron que des pages d'une beauté achevée presenteront dans un plat d'or aux Musulmans qui auront exactement suivi la Loi de Mahomet, sorsqu'ils seront dans le Patadis qu'il leut promets Aussi tôt il leut apparoitra un Houri, c'est-à-dire, une jeune fille vierge, dans les embrassemens de laquelle ils seront pendant cinquante ans.

(b) La Ville de Cambaye est située à l'embouchore de l'Inde ; elle est fort peuplée & de grand commerce, avec un Golfe du même nom. attaqué par deux Corsaires d'Adel; (4) quoique ces deux Vaisseaux sussent de beaucoup superieurs à celui d'Holonja, ce brave Chinois sit de si belles actions, & sur tellement secondé par les siens, que les Corsaires aprés avoir perdu leurs plus braves soldats surent obligez de prendre la suite

Les deux Derviches ne s'ém toient pas épargné dans le Combat; le vieux principalement y avoit témoigné tant de courage qu'Holonja qui lui avoit en quelque façon obligation de la victoire, se felicitoit d'avoir reçû dans son bord un aussi brave homme; il lui en faisoit compliment, lorsqu'il apperçût une pâleur extrême se repandre sur le visage de son-

( a ) Adel est un Royaume dans la nouverle Arabie , dont la Capitale porte le même, nom,

#### Contes chinois on les eu, & son habit se teindre ang; il fremit à cette vue, ui déchirant brusquement la e à l'endroit de l'estomach, s l'intention de lui porter prompt secours, il sut danssurprise extrême de troudans ce jeune homme une d'une beauté sans égale; reusement que la blessure oit que dans les chairs un au - dessous de la gorge, & vieux Derviche ne pouvant s cacher un secret qu'il n'a-: jusqu'à present confié à sonne, après avoir étanché sang qui couloit assez legeient, addressa ainsi la paà Holonia : Je vous crois zneur allez genereux pour pas mésuser de la découverque vous venez de faire, & sque le hazard vous a fait nnoître le sexe de ce jeune rviche, je vais vous apprendre qui

qui nous sommes, persuadé que je suis, qu'un cœur genereux comme le vôtre sera charmé de rendre service à un Prince, qui du haut de la suprême grandeur s'est vû dans un instant précipité dans l'absme du néant.





## HISTOIRE

De Malekalsalem , Roi de Georgie.

JE suis Roy de Georgie, (a) je me nomme-Malekalsalem, & je saisois ordinairement ma residence dans un Chasteau de la

(a) La Georgie, ou le Gurgistan, ainsi appeliée à cause de Saint George qui en est le Patron, ce Pays est situé entre la Mer noite, la Circassie, la Comanie, la Moscovie, les Tartares du Daghestan, la Province de Scirvan & la Turcomanie: les Provinces de Guriel, d'Immeretti & de Mengrelie sont la Colcide, pays natal de Medée; dans toute la Georgie les hommes & les semmes y sont d'une rate beauté.

Avantures de Fam Hoam. D

la Province de Guriel dont les vůës donnoient sur le voisinage de la Mer Noire : De toutes les Sultannes de mon Serail je n'av jamais pû avoir que deux enfans, un fils & une fille qui devoient leur naissance à la même mere; mais la joye que je ressentis de cette heurouse secondité sur bien tot distipée par la perte du jeune Alroamot, (c'étoit le nom de mon fils ) qui à l'âge de deux ansime fut enlevé, avec sa Nourrice par des Gossaines : en vain, Seigneur, je donnay mes ordres pour les suivre ; on ne pue jamais les joindre . & une tempêre effroyable qui survint quelques heures après : ayant lubmergé presque tous des Vaisseaux que j'avois envoyé à la pourbite dence june Prince; cela me donna lieu de croire qu'il avoit été engloury dans. les flots.

A g Aprè

30 Contes chinais ou les

Après avoir donné des larmes un abondance à la perte que je venois de faire, je resolus de me retirer avec ma fille dans la Ville de Tesses, (a) capitale de mes Etats.

Etars. Cette Princesse que vous voyez aujourd'hui sous des habits de Detviche, fur nommée Gulchenraz Gundogdi, [b] parde qu'en venant au monde elle donna les plus grandes esperances qu'elle seroit un jour une beauté parfaite. Comme je commençois à estre vieux, je laissois le soin de mon Royaume à mes Visirs, & passant la plus grande partie du jour auprés de ma fille, je voyois avec un plaisir extrême qu'à quinze ans qu'elle pouvoit avoit il n'y avoit rien de comparable à elle: ea-

<sup>(</sup>a) Tefflis s'apelloit autrefois Attaxats. (b) Gindogdí en Persien signific autore on ionr naissant.

Avantures de Fum-Hoam. II enfin je songeois serieusement à me choisir un gendre qui succedât à ma couronne, lorsque par un revers de fortune auquel je ne m'attendois pas, le Sultan de Bitlis [4] fondit dans mes Etats avec une armée des plus nombreuse: ce Prince appellé Disenghin, c'est à dire cœur de pierre, n'avoit aueun sujet de se plaindre de moi; mais comme la renommée avoit publié dans tout l'Orient les perfections de Gulchenraz, & qu'il étoit bien persuadé, qu'informé de ses cruautez & de son mauvais caractere, je ne la lui accorderois pas pour son épouse, il prit le party le plus violent, conçût la résolution de s'emparer de mon-trône, & de m'enlever Gulchenraz, & exe-

A 6 Cuta

(a) Cette Ville est l'ancienne Tigranotette, elle est située dans des Montagnes entre le Diarbek, la Georgie, l'Asse mineure 3,

& 4a Perse.

cuta, comme un foudre de guerre, une partie de ses des-

. Ge ne fut pas sans une douleur mès, amere que je vis Dilsenghim mettre tout à seu & à sang dans mes Etars; je lui oppolai vainement le peu de troupes que la paix dans laquelle je vivois depuis plus de dix ans put me permettre de levé, il passa tout au fil de l'épée & menaça de me faire expirer dans les supplices les plus cruels, si je ne lui livrois Gulchenraz: Je vous avouë, Seigneur, quo. le desespoir où je vis ma fille, augmenta ma douleur, je ne ju-. geay, point à propos d'attendre. cet injuste Monarque dans Tefflis avec des forces aussi inégales. que celles qui me restoient , j'emportai le plus d'or & de pierreries qu'il me fut possible, & ayant, ainfi que Gulchenraz, pris.

Avantares de Fum-Hoam. 🗗 📭 pris des habits de Derviches, nous sortimes pendant la nuit de mon Palais & de mes Etats, & après avoir traversé une partie de la reise en vôtre compagnie, nous sommes enfia atrivé au Golfe de Balsora, où nous sommes embarquez dans vôtre vaisseau. Jugez, Seigneur, si ayant pris la resolution d'aller avec vous jusqu'à la Chine, il nous est resté la moindre esperance de retourner jamais en Georgie, & si nos malheurs ne sont pas d'une nature à y succomber, si nous n'avions squ. mettre des bornes au violent desespoir qui nous a agité les premiers jours que nous avons été errans & fugitifs.

Holonja écoutoit avec étonnement les malheurs du Sultan de Georgie, & après avoit demandé pardon à la Princesse de son

A

Contes chinois ou lesson indiscretion; il lui offrit ainsi qu'à Malekalsalem, tout ce qui pouvoit dépendre de lui & assura l'un & l'autre qu'il ne reveleroit jamais lour secret, Seigneur, ajoûta-t-il, permettez pour soulager votre chagrin que je vous represente que les plus grands maux sont voitins des plus grands biens, c'est ce que notre auguste Sultan a éprouvé il n'y a que quatre ans,.. de l'estat le plus infortuné, il est monté sur le trône de la Chine, dont il paroissoit ne devoir estre que le marchepied, si le recit d'une histoire aussi singuliere pour soulager votre douleur, je vous la raconteray avec plaisir: ah, volontiers, répondit Gulchenraz, vous ne sçauriez nous obliger davantage, hé bien continua Holonja je vais vous satisfaire.

HIS

# %%.%.%%.%.%.%

## HISTOIRE

Du Sultan Tongluk.

E Sultan Eum-Vu, qui regnoit à Gannan étant mort
fans aucuns enfans mâles, il se
presenta un Bonze (a) qui ayant fait connoître au peuple
qu'il étoit le plus proche parent
du Roi dessunt, demanda que
la Couronne lui sût déserée,
quelqu'opposition qu'il y cût
dans le Conseil, & malgrez les
sages remontrances de plusieurs
Mandarins qui representoient
qu'un

(s) Les Bonzes sont les Ministres de la Religion des Chinois, ils affectent une grands continence & une admirable sobrieté; ils one diverses Universitez où ils enseignent les mysteres de leurs Sectes & vivent en communanté.

Contes Chinois ou les qu'un homme qui dès sa tendre jeunesse avoit abandonné le soin des choses du monde, seroit peu propre à gouverner un Etat, que la tête de celui qui a accoûtumé d'être dans la poussiere, he peut soutenin dignement le poids d'une Couronne; le Bonze fut choisi pour Roi de Gannan aux acclamations de tout le peuple-; à prine-ce Monarque avoit pris possession du trône, que le Gouverneur de l'Isle de Kium-cheu se prépara à lui disputer la Couronne, il étoit parent d'Eum - vu d'un dégré plus proche, & le prouvoit clairement : mais le nouveau Roy accoûrumé déja au : brillant de son Erat, ne jugea : pas à propos d'abdiquer le Trône, au contraire il donna des ordres si précis, que son Concurrent ayant été arrêté à vingt lieues de Tunquin, où il s'avançoit:

Avantures de Fam Hoam. 17 vançoit avec un petit corps d'armée pour soûtenir ses droits; il resolut de le tenir prisonnier en la maniere usitée parmi les Chinois en pareil cas.

Lorsqu'un rebelle est arrêté. le Roi va au devant de lui, lui fait presenter un bassin & une aiguiere d'or, qu'il est obligé de porter sur sa tête & à pied jusqu'au lieu de sa prison, & cette prison est une grotte creusée sous le trône même du Roi regnant; l'on fait tous les iours une ouverture à cette grotte pour donner à manger au prisonnier, & sans que l'on se mette en peine de sçavoir s'il est vivant ou mort; on recommence pendant six mois la même chose, après quoi la grotte est murée pour toûjours.

Notre Monarque, suiwant cet usage, alloit au-devant de son con-

18 Contes chinois ou les

coururent dans le dessein de le traiter de cette maniere, lorse qu'il s'engagea à la chasse; qu'ilcontinua jusques vers le milieudu jour ; la chaleur l'obligeant. de chercher l'ombre pour se délasser, il se jetta sur le gazoni dans un endroit où il y avoir un petit bois, & voulant se livrer au sommeil il se couvrit le visage d'un mouchoir de soye rouge pour se garantir des insectes: ses principaux Officiers-Vétoient par respect éloignez de lui de vingt ou trente pas, & le Prince jouissoit d'un repostranquille lorsqu'il fut interrompu par l'évenement le plusfuncité: un oiseau de proye qui avoit son nid précisément sur l'arbre au - dessous duquel repofoit notre Roy, prenant le mouchoir rouge pour quelque Morceau de viande crue, fondit dessus avec une telle impetuosité,

Avantures de Fum-Hoam. 19 fité, qu'avec son bec & ses serres, qui étoient extrêmement fortes & tranchantes, il lui crevales deux yeux.

Aux cris du Sultan de Gannan, ses Officiers accoururent fort effrayez; mais cet accident qui devoit exciter dans leurs cœurs des mouvemens de compassion, y causa, dans le moment même, un effet tout contraire : jugeant ce Prince hors d'état de regner, à cause de la perte de sa vûë, ils resolurent, sur le champ, de donner la couronne à celui qu'on lui amenoit prisonnier, puisqu'il évoit du fang de leurs Rois, & prenant le bassin & l'aiguiere d'or ils les mirent sur la tête de ce miserable Prince, & le con-· duisirent à Tongluk, c'est ainsi, Seigneur, que se nommoit son Concurrent, qu'ils éleverent sur le Trône

## 20 Contes chinois ou les

Ce nouveau Monarque sura pris du changomentali subit de sa fortune & du peril extrême où il étoit il n'y avoit qu'un moment, sit de sages réstexions humaines : ô Ciel! s'écria t-il; est - il possible qu'en si peu de temps je me sois trouvé dans des situations si differentes, un de nos Poëtes a dit bien sagement, que celui qui creuse un puits pour y faire tomber son ennemi, s'ouvre très-souvent à soi - même un abîme pour s'ensevelir. Malheureux. Bonze, continua t il, vôtre sort me touche infiniment, cessez de craindre pour vos jours; vous n'entrerez point dans l'affreux cachot que vous m'aviez préparé; j'adoucirai autant qu'il me sera possible l'amertume de vos maux, & vous pouvez choisir de rester à ma Cour, ou de vous retirer dans tel endroit de mcs.

Avantures de Fum Hoam.

mes Etats qu'il vous plaira, avec cent mille pieces d'or que je vous ferai compter tous les ans.

Ah, genereux Tongluk., s'écria le Bonze en se prosternant aux pieds du nouveaux Sultan, que vous faites bien connoître que vous êtiez plus digne du Trône que moi! séduit par le brillant d'une couronne dont je voulois vous priver, je vous destinois à la mort la plus injuste & la plus eruelle, & vous me donnez la vie que je ne mérite pas? vous faites plus, vous me comblez de bienfaits; ah! Seigneur, voilà les sentimens d'un vray Monarque.

Tongluk en ce moment embrassa le Bonze, l'assura d'une amitié parsaite, & montant sur un Trône qui lui-étoit dû legitimement, & par la naissance & par l'exemple de moderation qu'il venoit

## 22. Contes chinois ou les

venoit de donner, il regna depuis près de quatre ans, avec une satisfaction parfaite de la past de tous les Chinois.

QUe ce Prince est heureux, s'écria Malekalsalem, & que sa clemence est admirable; il est aussi l'objet de la tendresse de tout son peuple, reprit Holonja, & si quelque chose peut nous affliger, c'est qu'entre toutes les Sultannes que l'on a mises jusqu'à present dans son Serail, aucune n'a sçûtoucher son cœur, & que s'il persevere dans cette insensibilité, nous ne verrons jamais sa posterité regner sur nos enfans ; c'est la raison pour laquelle Tahi-Kia, Frere de mon Pere, & son premier Visir, m'a envoyé en Circassie; mais quelque merite qu'ayent les rares beautez que je

Avantures de Fum Hoam 23 conduis à la Chine, je crains bien de n'avoir pas mieux réussi que ceux qui ont eu de pareilles commissions.

Cette prediction se trouva vraye; Holonja eut beau joindre les graces de l'art à celles de la nature, & parer les filles qu'il avoit amené à Tunquin, de tout ce qui peut relever l'éclat d'un beau visage; Tongluk les regarda toutes avec une indifference qui le mit au desespoir.

Malekalsalem & la Princesse de Georgie avoient accepteun logement à Tunquin chez
Holonja, & ce jeune homme
tâchoit, par toute sorte d'attention, de dissiper la tristesse qui
les occupoit sans relâche; mais
il ne pouvoit lui-même vaincre
la sienne de n'avoir pas été plus
heureux que les autres, il en témoignoit son chagrin au Roy;

& à Gulchenraz dans des ter-

24 Contes chinois ou les mes touchans, lorsque cette Princesse prit ainsi la parole, vous ne devez point vous étonner de la froideur du Sultan vôtre Maître ; à sa place j'agirois de même, & cette indifference ne part que d'un cœur vraiment noble, & nullement attaché aux plaisirs des sens : Il n'y a pas une de ces belles filles qu'on lui presente, qui ne se tienne honorée de ses faveurs, c'est le Monarque qu'elles recherchent, & non pas Tongluk: Depouillez pour un moment ce Prince de toute sa grandeur : Elles n'autont peut - être que du mépris pour sa personne, il connoit le fond de leur cour, & voit que la seule ambition leur fait souhaiter de partager son lit: Mais trouvezlui une personne qui faisant peu de cas du Trône qui ébloüit les autres, rejette sincerement les

hom-

Avantares de Fum-Hoam. 21 hommages d'un Monarque, & ne le regarde que comme un simple particulier, vous exciterez alors dans ee Prince tous les mouvemens qui lui font inconnus: Ah, Madame, reprit Holonja, que ces reflexions sont vrayes? où trouver cette rare personne? vous la voyez devant vos yeux, poursuivit Gulchenraz; le trêne sur lequel j'ay été élevé m'a accoûtumé aux respects & aux soumissions que ne connoissent pas les siles que vous avez acheté en Circassie; & si j'avois assez de beaute pour que votre Sultan jetta les yeux sur moi, quelque mérire qu'il puisse avoir d'ailleuts, je luy ferois bien connoistre la difference qu'il y a entre une Princesse comme moy & une esclave, & combien les sentimens de l'une sont élevez audessus de l'autre : une . Tome V...

PRINCE MUNITURE DE CENT noble fierré dans notre sexe le fair estimes, & c'ust la facilité & l'empressement de presque toutes les femmes de l'Orignes qui les font comber dans le mévi pris qu'elles méritent : je vous parois pout-ônc, trop favanta pour mon âge mais la Princell se mamere dont le sang Royal élevoir le cour su-dessus de celles de son sers, m'a imprimé de si bonne heuse ces leçons dans la mémaise squ'elles y les ront éternellogians gravoss.

mante Abadan-Sciroux, mere d'Alroamate & de Gulchentaz; fa retenue, la pudeut rioux mienchantoit dans cette adorable Princelle, de vie m'a tour dans cette adorable Princelle, de vie m'a tour din lours de la pudeut rioux m'enchantoit dans cette adorable Princelle, de vie m'a tour jours

Avantures de Fum Hoam. 27 jours été à charge, depuis le cruel moment que je l'ay perduë pour jamais.

Eloignons les reflexions, reprir Holonia, je comprends fort, Seigneur, la solidité du raisonnement de Gulchenraz'; mais Fexecution on ell fort difficile : des Princesses ne sont pas toujours aus belles que celles de Georgie, & comme il n'est pas ailé de penetter dans leurs appartemens, nos Monarques ne voulant point risquer d'épouset une femme dont le métite ne répondroit peut être pas aux idées de beauté qu'ils se sont sormées, aiment beaucoup mieux s'en tenir à des Esclaves, dans lesquelles ils trouvent une entiere foumission, & don't l'amour propre leur fait croire qu'ils sont parfaitement aimez.

Après plusieurs autres entretions sur cette matiere, Holoni ja se retira dans son appartement; & si quelque chose pûr
le consoler de son peu de succés, c'est que deux Marchands
d'Esclaves ayant presenté au
Sultan de la Chine un trésgrand nombre de silles d'une
extrême beauté, il n'en parut
pas plus émû qu'il l'avoit été à
la vûë des Circassiennes qu'il lui
avoit été chercher avec tant de
fatigue & de soin

Ily avoit environ un mois que le Roy de Georgie & la Princesse étoient chez Holonja, qui s'éforçoit de leur plaire par toute sorte d'attention & de respects, lorsqu'il les pria de trouver bon qu'il leur presenta un frere qu'il avoit, & qui revenoit d'un long voyage d'an il avoit raporté des richesses considerables; Malekalsalem avois trop d'obligation à Holonja Pour lui refuser cette grace, & Gul-

Gulchenraz quelque repugnance qu'elle eût à se laisser voir Fous les habits de son sexe qu'elle avoit repris en arrivant à la Chine, consentità le recevoir: Après les premieres civilitez quise font entre personnes de distinction, on se mit à table, &Uzum-quey, c'est ainst que se nommoit le frere d'Holonja, y fit paroiltie tant d'esprit & de vivacité qu'il attita plus d'une fois les regards de la Princesse; mais si Gulchenraz le vit avec quelqu'attention, il fut tellement touché des charmes qui regnoient fur son visage, & gouta si bien la délicatesse de son esprit, que peu s'en falut qu'il ne lui declara sa passion sur le champ; retenu eependant par la presence de Malekalsalem qui avoit quitté l'habit de Derviche, & qu'Holonja lui avoit dit estre pere de cette belle fil-

30 Contes Chinois ou les le, ainsi que par une noble fierté qui regloit toutes les actions, il attendit un tems plusfavorable, & que ses respects lui fissent comprendre ce que · son cœur ressentoir pour elle ;ilne manqua pas de se rendre assidûëment chez son frere à l'heure des repas ; & découvrant à tous momens de nouvelles graces dans l'objet de ses vœux: que nous sommes heureux, mon cher frere, s'écria-t il un jour dans un transport qu'il ne pût. retenir, que le Sultan de la Chine ignore le tresor que nous avons dans cette maison; la glace de son cœur seroit bien tôt fonduë aux rayons des beaux yeux de votre charmante Hôtesse, & j'en mourrois de douleur: Mais je m'égare, continua:t'il, pardonnez belle Gulchenraz, ce mouvement involontaire, & ne loyez pas offenſéc

Avantures de Fum Hoam. 31 sée d'une declaration aussi impetuense, le respect sçaura toûsoursmettre des bornes à ma pallion quelque vive qu'elle puisse estre... la Princesse rougie en ce moment, elle fur combattue pendant quelque temps par l'inclination secrete qu'elle resențoir pour Uzum quey, & par la fierré qui regloit toutes les actions imais le levant avec précipation, Uzum-quey, luy dit elle , avec des yeux irritez, vous ignorez qui je suis, & il est bon de vous apprendre la distance qu'il y a de vous à moy, le Roy de Georgie que vous voyez devant vos yeux est mon pere, jugez ii nos conditions font égales, rentrez en vousmôme, & ne fortez pas davantage du respect que vous me devez si vous ne voulez que je , quitte aussitôt la maison de voi tre frete: Vous êtes la Princesse 32: Contes Chinois ou les

de Georgie, s'écria Uzum-que y en ce moment, oh. Ciel ! que viens je d'apprendre, & que vais je devenir, ah! belle Gulchenraz que ne suis je en ce moment le Sultan Tongluk, pour vous offrir un cœur digné de vous.

Vous n'en seriez pas plus aimable à mes, yeux, repliquamodestement la Princesse, l'éclat du Trône ne m'éblouir , pas, & le Monarque de la Chine tout puissant qu'il est, n'auroit pas plus de droit qu'un aurre sur mon çœur, si je ne refsentois pour lui cette secrette sympathie, sans laquelle le Roy mon pere m'a promis de ne point disposer de ma main : Je yous avoucray même quelque chose de plus pour soulager la douleur que je vois peinte dans vos yeux, & je l'avoueray fans rougir; dès le premier jour que

Avantures de Fum-Hoam. 32 je vous ay vû, j'ay tessenty plus que de l'estime pour vous; j'ay Buhaité que vous fussiez né Prince, & que vous eufficz afsez do courage pour remettre monpere sur le Trône de Georgie; dont le traître Dilsenghin Roylide Bitlis nous a privé par surprise; je vous aurois preferé à tous les Monarques du monde , 80 l'aveu de mon pere qui vous aime, autoit confirmé mon choix; mais: ces difcours sont superflus, je suis élevée sur le Trône, & ce n'est que fur le trône que je dois disposer de mon Cœur. -Uzum quey fe jetta en ce momendiaux pieds de Gulchem raz , Madame ; lui dit-il-, je connois la temevité de mon amour-gie felay tous mes rhorts pour le vaincre , & jante, vous parlerai jamais d'ûne paffion qui vous offenso; alors s'étant reti-

344. CAMACS CHAPPEN PRACES. re remply de confusion: Holonja demandamille fois pardon à: Malekallalem & à la Princelle de l'indiferction de son sterest: see amas affligé for plus de huit jours lans oler leprelenterdevát Gulchentaz; mais en ayant reçû un ordie exprès "il parus à les veux avec tant de timidité at de marques de dévieur, que le Roy en ayant picié, ordonba à sa fille de le raffurer par quelques anarques de boncez... Uzum quey hi direlle, seprenez vôtte premiere gayeté, j'oublie l'offinse que vous m'avez: faire, & vivons je vous pris. dans ; la familiarité où nous étions avant que nos plaines fullene troublés par l'aveu d'une passion à laquelle je ne puis & ne dois · point répendre : Uzum-gorn oben , il seprit los antienne fam çon de vivre, & s'aperçue avec une extrême latisfaction que: Gul--

Avantures de Fum Hoam. 35 Gulchenraz laiffoit paroities'en choquer: il y avoit : deja : cinq; mois qu'il voyoit tous les jours la Prince fle, forsquentrantith. foir dans fon apartement, Scigneur; divil k Malekahalem, vous estes venge, Dilfenghin m'est plus vos fidelles wices vous attendent avoc une extês me impatience : voicy la leurd que vos Visirs vous addressent . & pour vous en convainere encore mileux (regardoz la refler du Roy de Biolis que je vous apaporte dans certe corbeille: "Quelle fut la furprise de Malekalsalem & do. Gulchenraz 🌬 cerre vite ha letter encore fanglante de leut-ennemi , est la lettre signée parmous les Visits de Georgie na leur permertoio paside douter de ce qu'alsovor poient, par quel consbantement sécricient - ils ; avez vous pûr executer descholes qui paroile fens-: 12:11 BL 60

36 Contes Chihois on les: sent si impossibles : rien ne l'est à l'extrême desir que j'avois de rendre service à la plus belle Princesse de la Terre, repondit modellement Uzum quey, vous partirez/ duand il vous plaira, Madame, pour la Georgie avec le Roi votre pere, & je vous v conduirai en moins de quatre heurds. En moins de quatre heures, reprir la Princesse, ah Seigneur i quelqu'envic que j'aye de retounner à Tefflis, jo ne fuis point de le voyage, H me paroist trop surnaturel, & trop perilleux, & j'aime mieux: que mon pere & moi nous prenions la route ordinaire, quo de hazarder: ainsi norre vie: :-Elle ne courra aucun risque. continua Uzum-quey;& quandje vous aurai pappris par squek moien vous êres vengée , vous ne craindrez plus la voiture qui: doic vous conduire à Tefflis : mais:

Avantures de Fum Hoam.

mais le sopper est prest, a mon frere pout vous marque la joie qu'il a de votre rétabli sement, veut nous regaler c soir, je vous raconterai aprés l repas de quelle maniere se sor executées tant de merveilles

Malekalsalem & la Princest passerent dans l'apartement de Ainé pour le souper, ils y trou verent les mets les plus dél cieux, sur tout un cochon (a de lait farcy, le tout servy d'une extrême propreté, & s'étan mis à table ils se livrerent à lipoye la plus parsaite.

Que je vous ai d'obligation s'écroit de temps en temps.
Roi de Georgie, non, mon chi Uzum quey, je ne puis assez reconnoistre, & il n'y a que Gulchenraz qui puisse m'en a quiter envors mous, vous n'esta B 7

(a) La chait de poutcean ast un m

38 Contes Chinois ou les

pas né Prince, il est vray, mais la naissance dépend t'elle de nous: la vraye noblesse considé: dans la vertu se dans les belles actions; de non dans une fuite d'ancestres que nous deshonorone souvene pandes actions inalignes if quelle joye n'autois-je pas que ma file woulde vous bes cepter pour époux 3 ah 5 's Willia ? faut un Trône, je vous abandonne le mien, & je m'eltimemi henreuxide Arc votte promier Sojet : Uzum-quey voyant que Gul-

mier Sujec.

Uzum-quep voyant que Gula chentaz ne s'opposoit pas uux immentions du Robsen perés, se jetta discultons du Robsen perés, se jetta discultorable Princesso, bui dicillo adorable Princesso, constitutatem, mais qu'il ne sui en como pas le Frônca je mineral existe plinora la possession plinora la possession plinora la possession de ma Reine, que de priver ce Monarque de ses droits.

Avantures de Fune. Horm. 39

La Princesse relevoir son amant d'un air fort interdit, elle souffroit sans s'y opposer qu'il lui ambrassa les genoux, & qu'il lmi baila le main, & Malekallalem les carossois l'un & l'autre de la maniere la plus souchante, larique l'an entandic un grand bruit dans Bantichambre seles portes s'apprisent avec violenec . & l'on vit- en un moment entres plus de trense Esclaves i noirs ble sabre levé, & à leur telbe un jeune homme denviron reente ans, plus beau que ce que l'on peus s'imaginer: Perfide Holonja, s'éctiont-il ? est-ce sinsi que tu en agis avec ton Maistre, tu me presente des Esclaves qui sont le rebut de la Circasse, & th gasha pour soi une beauté qui feroit, honte aux. Houris a ship je t'apprendrai à te jouer ains: de moi

40 Contes Chinois ou les

Ces paroles prononcées avec une excessive colere, & la confusion où se trouverent Holonja & Uzum-quey, Arent com noître à Galchenraz qu'un homi me qui parloit d'un ton si absolu ne pouvoit être que Tongluk: Roi de la Chine, lui dit-elle aves sierré, les pessones de mon rang n'onspoint soutume d'être presentées à res parcile comeEsclaves;on ne les recherche que par la voye des Ambassadeurs, is suis Princesso de Georgie ; & tu vois le Sultan Malekalfalem : mon pere : un perfide ulurpateur nous avoit obligé de sortie de nos Etas, & la formune qui depuis ce momét sembloit nous avoir livré à ses revers les plus terribles, vient de se deslares on notre faveur, l'aimable Ul zum-quey a reparé les caprices en nous retablissant sur un trônc queDilsenhinRoi deBitlis avoir CR~

Avantures de Fum-Hoam. 41 envahy sur nous : tu sçais de quelle maniere un Prince tel que roi doit en agir avec ses pareils ; traire - nous donc avec toute la dignité dûë à notre caractere, & pardoneà Holonja de net'aivoir point averti que nous étions logez chez lui, je le lui avois dessendu, puisqu'aussi-bien ma: vûë n'autoit fait qu'augmenter en toi l'aversion que tu as pour tour notre sexé; ah, Madame, s'écria le Sultan de la Chine, quelle injustice vous faires: à vos beaux yeux, ignorez-vous leur pouvoir, & les avez-yous erû incapables de toucher mon eœur, oui, adorable Princesse! vous seule étiez en état de dissiper la froideur qui l'entouroit; vous n'estes née que pour faire des miracles : mais que vois-je, vous changez de conleur, ah, mon amour vous gêne 🥫 Uzum-quey, l'aimable Uzum-

Contes Chinois on les quey que j'ai vû à vos genoux, c'est sinsique vous venez de le nommer, a trouvé le moyen de vous plaire... Seigneut, intercompit en ce moment Malukalfalom, je vois voted amour avec douleur ; anais des obligations que nous avensi-à Uzum quey sont st fortes que je mai pû les paiet qu'en lui donnante Gulchentaz pout & poule:oh Cicles écria Tongluis, quoi la charmato Guichensuz preferencie un fimple particulier au Monarque de la Chiriciony, Seigneur, roprie la Princeffe arec fermeré:, j'aimois Uzumquey, sans qu'il le fçûr, & avant même qu'il nouseur retabli sur le Trôse, il a mis depuis ce remps la tolle de notre ennemi sous nos pieds, ce service lui a acquis sur mon cœur un empire que l'aveu de mon -pere auchonife, je le regarde dés

Avantures de Fum-Hoam: 43 ee moment come mon épouxi-& toutes les puissances de la Terre ne sont pas capables de me faire changer de resolution; au reste, Seigneur, continua la Princesse, d'un ton moins élevé, je me fçai fort mauvais gré d'avoir dérangé la froideur de votre temperament, allez d'austres remplicant une place que je n'ambitionne pass car enfin votre heure est venuë; & s'il est vrai que vous ayez pû m'aimer comme votte Majesté m'en assure, vous ne forez pas long-temps fans vous attacher à quelque belle Suisanne qui répondra plus favorablement que moi à votre rendresse.

Que dit l'heureux Uzum-quey à des sentimens si nobles & si slateurs, pour suit le Sultan de la Chine, je dis, repliqua ce tendre amant en se jetant auxpieds de la Princesse, que mon bouheur

Contes chinois ou les heur passe mes esperances, que j'ai enfin trouvé ce que je cherchois depuis si long-temps; un cœur désinteressé, & qui en moi n'aima que moi - même : mais adorable Gulchenraz, il est tems de me faire connoître pour ce que je suis, pardonnez moi cet innocent artifice qui m'assure de votre cœur, vous voyez dans Uzum-quey, le vrai Roi de la Chine, dont celui qui vient de si bien jouer son personnage n'est que le fantôme; je connois le fond, de votre ame, je ne dois point votre amour à mon rang, l'amant seul a obtenu l'aveu d'une passion dont le Monarque n'a pû avoir la preférense: j'ai le consentement du Roi votre pere vous estes vengée de Dilsenghin par le secours d'un' de mes Mandarins [ | devant

lequel
(a') On compte à la Chine neuf Q dres
de Mandarins, & chaque Ordre cst divisé

lequel la nature est sans aucun voile, & qui maître des Elemens commande aux Genies qui les habitent avec une autorité si absolue qu'ils tréblent à sa voix, que vous reste t'il à desirer aprés l'aveu que vous venez de faire en ma saveur? venez ma chere Princesse, venez monter sur un Trône, où vous allez faire le bonheur du Roi de Gannan & l'admiration de toute la Chine.

Malekalsalem & Gulchenraz étoient si surpris d'un pareil dénouëmet qu'ils en étoient comme immobiles; mais le faux Monarque s'étant retiré avec sa sui-

te

en deux degrez, qui ont des marques patticulieres pour les distinguer; mais cependant il n'y a veritablement que trois sortes de Mandarins; les premiers sont Gouverneurs de Province, les seconds sont Mandarins d'Armes, & ont le Commandement des Troupes, & les troissémes sont Mandarins de la Loi ou de Lettres & exerceat la Justice,

46 Contes Chinois on les ... re par l'ordre de Tongluk, & Holonia alaut confirmé la verité de ce qui siéroit passé en se proflement aux pieds de laPrincesse de Goorgie pour lui demander pardon de corre perve. trahilon, elle le seleva en los: donnantifa main à bailer siquet s'écria-relle, je rouve dans Uzum-quey le Soltan qui comande en ces lieux volt se une illusion? & tout ce qui vient de sepasser n'est-il point l'effet d'un rêve? non, Madame, reprir l'amoureuxSulma, rien n'est plus vrai qu'il ne tient qu'à vous de rendre heureux leRoi de la Chine:Holonja avoit excité ma curiolité en me parlat d'une belle Etrangere qu'il avoit chez lui & dont le cour, dissoit-il, étoit aush insensible que le mien; je vous ai vû pluficurs fois sous differens déguisemens ; je me suis fait passer pour frere d'Holonja jafin de connoistre plus pacticuligrement was sentimens .: ils n'ont fair qu'augmenter l'eftime; & l'amour que j'axois con. cû pour vous à la premiere vûë, VOUS AYER de NOUS en apperai cevoir, & quel sur mon étonnement quand yapris que vous: ctiez la Princesse de Georgie, ce qu'Helonia m'avoit caché jusqu'alors, dans le deffein de: vous renger du traite Dillenchin ? l'ai eu secours au celebre Fum-Hosmoc Mandacia de la loi dont je viens de vous parler, il m'a cransporté à Tessis en moins de trois, heures, je suis entré par son moyen dans la chambre de l'usurpareur, je l'az reveilléile fabre à la main, & je l'ai proyogué au combat, le lâche a ou recours aux supplications les plus honteules, je n'ai pas crû devoir ménager ce feelorat i je lui ai ôté la vie , & Fum-

Avantuzes de Film-Hoam. 47

Contes chinois ou les

Fum Hoam ayant assemble vos principaux Winirs, je leur ai montré la robe de votre ennemi ; je lour ai reproché leurs foiblesses, d'avoir reconnu ce traiftes pour leur souverain : à cette veuë ils ont tous poussez mille cris de joye, j'ai fait faire alors main basse sur ses favoris, & fur ceux qui n'ont pas voulu reconnoistre leur Roi legitime; onfin maistre absolu dans la Ville de Tefflis, j'ai nommé deux de vos principaux Vizirs pour gauverner vos Etats jusqu'au setour du Roi votre pere, & aprés avoir reçû d'eux la lettre que j'ai remise entre ses mains, je suis reparti comme un éclais avec Fum-Hoam, & en aussi peu de temps, j'ai capporté à Tunquin la teste de votte ennemi: voilà, Madame, co que l'amour que j'ai pour vous m'a fait entreprendre; cet amour ne Avantures de Fam-Hoam. 49 ne sera-t'il pas recompensé par le don de votre cœur; & differerez-vous à vous rendre aux tendres empressemens d'un Prince qui vous adore.

Chaque circonstance du recit du Sultan de la Chine augmentoit l'estonnement de Malekalsalem & de Gulchenraz; Seigneur, reprit-t'elle en rougisfant, je vous aime & puisque j'en ai fait la déclaration il n'y aqu'un moment, il n'est plus temps de le dissimuler; mais ma religion est au - dessus de mon amour, vous estes idolatre, & je suis Muzulmane; , vous adorez plusieurs monstres, dont la figure seule est horrible, & devroit vous faire abandonner leur culte : je ne connois qu'un scul Dieu, dont Mahomet est l'envoié & le grad Prophete, vous ajoûtez foy au passage des ames d'un corps Tome I ...

furde & ridicule; voilà mes sentimens, Seigneur, jugez si nous
pouvons être attachés ensemble
par des liens éternels à moins
que vous ne me juriez par les
sermens les plus sorts que je
pourray saire librement tous les
exercices de ma Religion dans
Tunquin ah, Madame, s'écria
Tungluk, je le jure par ma tête, qu'elle serve de but aux seches de mes plus cruels enne-

(a) Chacabout, nom d'un Solitaire qui enfeigna la métemplicole, ou le paffage des ames d'un corps dans un autre; il promit une joye infinie à ceux qui obferveroient fa loy, & affura que ceux qui l'ayant reçû n'y autoient pas obéi exactement passeroient en divers corps pendant trois mille ans, avant que d'entrer dans

.mis

le lieu des bien heureux; ce Chacabout sepandit sa scele dans tout le Royaume de Siam, dans une partie du Japon, & de-là dans le Tunquin ou il moutut.

Avantures de Fum-Hoam. 51 mis si jamais j'entreprends de vous gêner dans votre religion; mais je me flatte que vous ne serez pas toûjours si entiere dans vos resolutions, & que l'illustre Fum - Hoam vous fera connoître visiblement votre erreur, il m'a assuré que bien-tôt les Chinois & les Georgiens seroient soumis à la même divinité; s'il ne vient pas à bout de ce qu'il m'a promis, je jure par le même serment, non séulement de me ranger de votre parti, & de reconnoître votre Mahomet pour le veritable Envoyé de Dieu, mais encore de détruire tous les pagodes de mon Empire, & de fouler aux pieds les statuës qui sont les objets de nos adorations; sur cette assurance reprit Gulchenraz, je suis à vous, Seigneur, voilà ma main; alors Tongluk transporté de joye,

Contes chinois ou les conduitit sa nouvelle épouse à son Palais à travers une haye de soldats qui tenoient chacun. à la main un flambeau de cire odoriferente; Fum-Hoam & les autres Mandarins firent sur le champ les ceremonies du mariage, & ces charmans époux aprés avoir conduit Malekalsalem dans un appartement superbe, se rétirerent ensuite dans le leur où ils se mirent au lit.

Aprés avoir donné les premiers jours aux plaisirs qui suivent ordinairement un mariage sait par l'amour, la Reine se ressouvint du Mandarin, Scigneur, dit-elle au Sultan, vous m'aviez promis de m'amener Fum-Hoam, pourquoi ne m'en parlez-vous plus; il attend vos ordres ma belle Reine, répondit Tongluk, qu'en aille le chercher, le Mandarin arriva au

Avantures de Fum-Hoam. 53 au bout d'un quart d'heure, & aprés avoir rendu aux deux Sultans & à la Reine les respects qui leur étoient dûs, il reçut ordre de s'asseoir sur une pille de carreaux de velour: Illustre & sçavant Fum-Hoam, lui dit alors Gulchenraz, un homme à qui j'ay tant d'obligation, & qui a remis le Roy mon pere sur le trône d'une maniere si extraordinaire ne peut estre parvenu à ce dégré de fagesse & de capacité que par des avantures bien singulieres; je vous avouë que je serois fort curieuse de les séavoir de votre bouche, il est très-aisé de vous contenter, Madame, dir alors le Mandarin; mais je commence par prevenir votre Majesté que je doute fort qu'elle ajoûre foi à ce que j'auray l'honneur de lui raconter, je sçay qu'elle est si prévenue contre les prin-C 3.

Contes Chinois ou les principes de norre religion. qu'elle regardera comme autat de fables, des veritez qui en font tout le fondement, cependant puisqu'elle veut estre instruite des principaux évenemens ausquels j'ay eu part, il est bon qu'Elle soit informée que notre ame est comme un cameleon, qui suivant les differens corps où elle passe, y prend des impressions differentes, & y est sujette à toutes les passions du corps qu'elle occupe, c'est ce qu'il faut, Madame, que vous avez la bonté de me passer, quelque repugnance que vous ayez à le faire, û vous voulez entendre le recit d'histoires assez surprenantes, qui vous convainceont de la verité de ce que je vous avance : j'ay paru dans toutes les parties du monde sous des formes très-oppolées, j'ay été par consequent

Avantures de Fum. Hoam. 35 de toutes sortes de religions & de tout sexe, & j'ay par un pouvoir singulier conservé jusqu'à present le souvenir des principaux faits qui sont arrivez fous mes yeux, ou ausquels j'ay eu quelque part: cela doit estre fort curieux, reprit Gulchenraz en riant, commencez donc le recit, je promets de vous écouter avec un plaisit extrême, & de ne vous point chicaner par des reflexions qui pourroient vous embarasser, j'attendray à vous proposer mes difficultez que vous ayez achevé tout ce que vous avez à me dire, & que vous soyez parvenu à l'état de Mandarin sous la figure duquel je vous vois à present ; mais comme ce recit sera, suivant toutes les aparences, d'une assez longue haleine, je vous donneray tous les soirs les momens d'intervalle de la promenade au souper, que j'avois destiné à la musique & au concert; la Princesse ayant alors sait connoistre par son silence qu'elle artendoit que Fum-Hoam parsat, ce grave Mandarin pritains la parole.



# 6868 68 688 686 68 68

#### PREMIERE SOIRE'E.

Histoire du Mandarin Fum-Hoam.

🖀 E ne puis , Madame , me Frappeller mes premieres avantures sans quelque horreur, puisqu'au moment que je quitray la Sphere celeste pour descendre en terre , j'animay un malheureux enfant qui devint par la suite un monstre de cruauté; ce fut en Perse que je nacquie sous le nom de Piurasb, mon pere qui étoit un' pauvre berger , m'avoit laissé fort peu de biens, mais je fiss tant par mes intrigues, que G-5,

58 Contes Chinois ou les

m'étant poussé auprés de Siazmek, l'un de vos Rois Pischdadiens, (a) je parvins aux honneurs & aux premieres dignitez, quoique le luxe épouvantable dans lequel je vivois, dût me faire regarder les honneurs avec un certain mépris; la soif extrême de dominer s'emparatel-

(a) Pischdad, ce mot signisse en Perssen un bon Justicier, il a été le surnom

Le le titre de Houschenk deux, Roi de
la premiere race des Princes qui ayent
regné en Perse, & qui ont pris de sui le
nom de Pischdadian ou Pischdadiens s
cette premiere race ou dinastie, si l'on en
croit les Persans, est la plus grande du
monde: en esser, elle comprend tous les
Rois qui composent les Monarchies desAssiriens, Caldéens, Babiloniens, Medes
& Perses.

Siamek étoit fils de Casoumaseath , auquel les Historiens donnent mille ans de vie, il y en a quelques uns qui ne-comptent, point Siamek parmi les, Rois, parcoqu'ils pretendent qu'il mournt avant son père ; d'autres affurent qu'il regna après luis.

Avantures de Fum-Hoam 59 tellemet do mon ame, que pour y parvenir je me mis au dessus de rous les scrupules; Favory de Siamek, j'avois la liberté de l'aborder à tous les momens du jour, je me lassay de ramper fous lui, je l'assassimai impitoyablement, & m'emparant ensuite du Trône avec facilité, je commis tant de crimes que l'on m'y regarda bien-tôt comme un tiran abominable; iln'est point de violence & d'injustice que je ne commisse; & point de nouveau supplice que je n'inventasse pour donner la mortà ceux qui s'opposoient à mes volontez, mais le Ciel las fans doute de me voir commertre tant de crimes roulus m'humilier par les maladies les plus crueiles. L'extrême désordre dans lequel j'avois vécu dés: ma plus tendre jeunesse avoit causé une si grande corruption C 6 dans

dans mes entrailles que je devins, quoique vivant, la pâture des animaux les plus vils, sansqu'il fut possible de m'en délivrer, & mon corps n'étant plusqu'une grande ulcere, je mourus dans les tourmens les pluslongs & les plus herribles, & kissai dans la Perse un exemple épouvantable de la justice divine; mais, Madame, poursuivit Fum Hoam, apprenez une métamorphose étonnante par sa singularité, mon amen'eût pas plûtôt quitté le corps de ce cruel Roi de Perse, qu'elle se trouva renfermée dans celui d'une puce.

Si je me sentis humilié par ce changement, j'eus du moins encore pour quelque temps la satisfaction de ne me point voir privé de sang humain dont j'avois été si avide, j'eus même hien tôt sujet d'exercer dans ce

petit corps des mouvemens singuliers de vengeance : étant Piurasb, j'avois un serail remply des plus belles filles de tout FOrient, gardées par des Esclaves, que le moindre de mes regards faisoit trembler de frayeur : à peine eus - je cessé de vivre que celle de mes semmes. que j'avois aimé le plus, & que: je croyois répondre de bonne: foy à ma tendresse, suivit sans grainte tous les mouvemens de: fon cœur; elle aimoit à la fureur un jeune Persan qui travailloit à mes jardins, & qui pour y entrer fans consequence: contrefaisoit le fol; elle l'introduifir dans sa chambre, & lui: donna la place que j'occupois ordinairement; vous ne pourrez. vous empêcher de rire, Madame quand je vous dirai que je otevois de rage dans mon petiti corps d'entendre les railleries

Contes Chinois ou les de la Sultanne, favorite à mon sujet, les imprécations qu'elle donnoit à ma mémoire, & les transports avec lesquels elle recevoit les caresses de son amant. je m'élançay de fureur en comoment sur le plus beau corps qu'il y eut dans toute la Perse, je le mis tout en sang par mille piequeures, & ma colere redoublant à chaque instant; elle m'aveugla tellement, que je me jettai de moi même dans les doigts de ma perfide Sultanne, où je reçûs bien-tôt la mort; ah, ah s'écria Gulchenraz en riant, la plaisante & risible avanture; & que devint ensuite l'ame qui occupe aujourd'hui le corps de l'illustre Fum - Hoam? vous plaisantez, Madame, reprit le Mandarin, je sçavois bien que le dénoues ment de cette histoire vous feroit sortir de votre serieux, maisquoiquoique vous la regardiez comme une fable, elle n'en est passimoins vraye.



#### HISTOIRE



# HISTOIRE

Du Charlatan Indien', & de sons

Il fortir du corps de cettinse de pour suivit Fum-Hoam, je passai dans celui d'un petit chien appartenant à un-Charlatan appellé Kalem, qui étoit pour lors à Arracan (a) mon instinct égaloit l'esprit humain, j'étois d'une extrême beauté, d'une docilité surprenate, chacun vouloit m'acheter; mais le Charlatan me mettoit à un si haut prix que personne ae s'ossrois pour en donner la

[4] Ville Capitale d'un Royaume du même nom sur la Riviere de Matteban,, une l'Inde do-là le Gange.

Avantures de Fum Hoam. 65. somme qu'il demandoit ; on ne parloit dans tout Arracan que de mes gentillesses, elles exciterent la curiolité d'une trésriche & trés-jolie veuve, ellefit appeller mon maistre, maisen entrant chez elle il fut tellement ébloüi par la vivacité de ses yeux, qu'il changea d'intention à mon sujet; Deriai, c'est anisi que se nommoit cette veuve, se récria d'abord sur ma petite figure; aprés avoir vês tous mes exercices, elle en fut. encore plus enchantée; combien voulez-vous me vendre ce petit animal? dir elle à Kalem; Madame, reprit - t'il, il n'est plus à vendre, il est à vous dés-àpresent mais à une condition que je crains que vous. n'acceptiez pas sie n'ai pû soûtenir la vûë de tant de beautez! sans en estre vivement touché, je vous aime, Madame,& quoique

### 66 Contes Chinois on les

que je passe en ces lieux pour un Charlatan je suis d'une maissance illustre, repondez à ma tendresse, & permetrez que je sois heureux auprés de vous : voilà le prix que je mets à mon chien.

Deriai sut si surprise de cette proposition qu'elle en entra dans une violente colere; qui que tu sois, lui dit-elle, sors de ma presence, si tu ne veux que j'appelle mes Esclaves pour re faire assommer : je ne vous le conseillerois pas, Madame, lui dit mon maistre, je crains peu vos menaces, & je repoufserois bien-tôt leurs mauvaises volonté, la belle veuve outrée de ces discours fit venir ses Eselaves; & leur ayant ordonné de maltraiter Kalem , il n'eût pas plûtôt soufflé sur eux une poudre qu'il tira d'une boëre de seco » que loin de s'arraquer à lui.

Avantures de Fum-Hoam, 67 luy ils se chargerent les uns les autres avec tant de fureur qu'ils tomberent bien-tôt aprés à terre comme morts; alors Kalem addressant la parole à Desiai 🗸 vous connoissez une partie de mes secrets, lui dit-il, je vous laisse, Madame, dans l'estonnement où vous estes, vous reflechirez sur la passion toute respectueuse que je ressens pour vous, je me presenteray dans. quatre jours à votre porte avec mon chien, j'espere que vous me recevrez plus favorablement qu'aujourd'huy.

Le Mandarin Fum-Hoam alloit poursuivre son histoire lorsqu'on vint avertir la Reine; que le souper étoit servi; ah, que j'en suis sâchée, dit-elle, je meurs d'envie de savoir quel accueil la belle veuve sit au-Charlatan; c'est ce que V. M. sçaura demain, reprir le Mandarin, darin, je ne manqueray pas, Madame, de me trouverà l'heure marquée à la porte de votre cabinet; je vous en prie, ajoûta-t'elle, vous ne sçauriez me faire plus de plaisir, alors s'étant levée pour aller se mettre à table avec le Sultan son époux & le Roy de Georgie,

Fum-Hoam se retira chez lui.



## *ሕ*ሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕ

#### II. SOIREE.

Suite de l'Histoire du Charlatan. Indien, & de son shien.

A Reine de la Chine étant le lendemain rentrée de la promenade, trouva le Mandarin qui l'attendoit, elle le fit paffer dans son cabinet,& chacun s'étant mis à sa place, il reprit ainsi la parole:mon maire s'étant retiré, laissa la belle veuve dans un étonnement extrême; la jeunesse, la bonne mine, & l'extrême propreté de Kalem lui repasserent plus d'une fois dansl'esprit, mes petitesgentillesse l'occuperent sans cesse, & ce fut avec une extrême impatience de sa part que le quacriéme jour arriva; on nous in70 Contes chinois ou les troduisit dans sa chambre suivant ses ordres, & mon maître m'ayant d'abord remisentre ses mains, se jesta ensuite à ses genoux: belle Deriai, lui dit-il, oubliez, je vous en conjure, l'insulte que je vous ai faite dernierement, j'y fus contraint pour éviter les effets de votre colere; mais si c'est vous offenser que de vous dire que l'on vous aime, je vous avoue que je fuis aujourd'hui mille fois plus coupable que dans ma premiere visite; au reste, Madame, je ne vous offre point un cour indigne de vous, je suis fils d'un Visir du Roi de Golconde, mon pere qui n'a que moi d'enfans a Voulume marier contre mon inclination, j'ai fui un engagemét pour lequel j'avois une extrême répugnance; les menaces m'ont fait sortir de Golconde avec une bourse pleine d'or que je lui ai

Avantures de Fum-Hoam. 71 enlevée, j'ai parcouru les Indes & une partie de la Perse pendant deux ans je me suis lié de societé avec le plus habile Charlatan de l'Orient, j'ai gagné sa confiance, il ne m'a caché aucun de ses secrets, & nous reprenions ensemble la route de Golconde, ( a ) parceque J'ai appris que mon pere y étoit mort,lorsque j'ai eu le malheur de le perdre à Bantan [b] par un accident causé par le feu,& dont toute sa science n'a pû le preserver. Il étoit allé souper à la campagne chez un grand Seigneur où il fit la débauche, l'on y passa une partie de la nuit à table, & le vin leur ayant

,[ # ] Grande Ville dans la Presqu'lile, entre le Gange.

échausté la cervelle, ils s'endor-

[b] Ville Maritime, celebre pour son commerce, elle est située dans la partie Occidentale de Java près du détroit de la Sonde, & vis-à-vis l'Isse de Samatra.

Contes chinois ou les mirent dans la salle du festin;les Esclaves suivirent l'exemple de leur maitre, & l'un d'eux ayant dans l'ivresse mis le seu dans un espece d'ofice voisine de la salle, ils furent tous étouffez avant qu'on eut pû leur poster aucun secours; je ressentis une douleur Sans égale de sa perte, je m'emparai de toutes ses drogues, &. du livre oùétoient renfermés les Secrets. Je vins à Arracan dans le dessein d'y faire fort peu de séjour, les gentillesses de mon chien excitetet votre curiosité, yous me fites apeller dans votre maifon,&depuis ce moment j'ai perdu entierement ma liberté; devenez mon épouse, belle Deriai, ne differez plus le bonheur du plus amoureux de tous les hommes, & venez à Golconde y partager avec moy des biens immenses què le Visir mon pere m'a laissé en mourant.

Mon

Avantures de Fum-Hoam. 73 Mon. maistre , poursuivie Fum-Hoam, prononça ces paroles d'un ton si passionné, que Deriai se laissa vaincre, elle lui donna sa foy, reçût la sienne, & je les vis peu de cemps après se feliciter l'un l'autre sur le bonheur qu'ils avoient de se posseder mutuellement; après avoir pris des mesures justes pour se voir souvent, Kalem se retira, & me laissa sa nouvelle épouse, que j'aimay bien-tôt au-delà de tout ce que l'on peut s'imagineration en effet n'étoit plus aimable qu'elle; l'on voyoit sans cesse l'amour voltiger dans ses yeux qui paroificient plus clairs & plus brilians que deux étoiles; il y avoit une grace enchantée répandue dans toutes ses actions; son ris, ses paroles les plus communes, ses moindres mouvemens, ses soupirs, ses plaintes, cout jusqu'à ses Tome 7

74 Contes chinois ou les mépris, avoit un certain charme qui alloit droit au cœur ; jugez, Madame, si Kalem devoit s'estimer heureux dans la possession d'une si charmante épouse.

Comme la jalousse a tossiouse.

Comme la jalousie a toûjours les yeux ouverts, un jeune Seigneur Indien qui étoit fort amoureux de ma nouvelle maîtresse, ne fut pas long-tems sans s'apercevoir des frequentes visites de Kalem ; il en parla à Deriai d'une maniere assez meprisante, elle le traita mal, & cet amant outré de dépit sema dans tout son quartier des bruits fort injurieux à sa réputations comme ils parvinrent bien - tôt jusqu'à elle, elle s'abandonna à une douleur eucessive; elle avoit des raisons pour ne pas déclarer son mariage, il n'y avoit pas deux mois qu'elle étoit: veuve, & cette déclaration l'auroir coucouverte d'infamie; on lui auroit reproché son incontinence: Kalem lui proposa vainement de partir pour Golconde: Elle ne voulut pas donner cette atteinte à sabsenter pour quelques jours d'Arracan, afin de dissiper tous ces bruits injurieux: il obéit avec une peine extrême à un ordre aussi cruel, & sit croire qu'il prenoit la route de Perse.

Deriai pendant ce tems, livrée à la douleur la plus amere, cherchoit dans son esprit quelque expedient pour concilier les interests de son amour avec ceux de sa réputation, elle s'ennuyoit extrêmement de ne: point voir Kalem, lorsque se rappellant que je connoissois parfaitement toutes ses volontez, & que même affez fouvent. jella faisoisi entendre à ses Esclaves, ses larmes redoublerent cile D 2

elles me baisa avec tendree ah, plûraux Dieux., dit-elle,que tu pusses en ce moment m'amener icy mon cher époux, comme tu faisois venir mes Esclaves à mes moindaes fignes; quelle obligation ne t'aurois-je pas ? A peine, Madame, Deriai eûtelle achevé de parler que sautant de dessus elle je descendis promptement l'escalier, & j'eus la fortune si favorable, que sortant par un trou de la muraille par où s'écouloient les eaux, je rencontray dans la rue Kalem déguisé en vieille, mais si parfaitement changée de figure, que. sans l'odorat que j'avois extrêmement fin je n'aurois jamais pû le reconnoistre ; je sautay dans ses bras, je lui sis mille caresses, & ce tendre époux se servant de ce prétexte pour entrer dans la maison, heurta à la porte & se sit presenter à Deriai comme

Contes Chinois on les

Avantures de Fum-Hoam. comme une bonne femme de ses voisines assez pauvre qui lui rapportoit son chien qu'elle venoit de trouver dans la rue: Deriai n'eût pas de peine à reconnoistre Kalem: sous l'habit de vicille, d'autant plus qu'en lui ferrant la main elle vir quelques larmes couler de ses yeux; elle fit retirer ses Esclaves, & après avoir passé une heure entiere entre les bras, sans presque pouvoir ouvrir la bouche, tant elle étoit penetrée de joye & de douleur, elle sit entendre dans fa maison qu'elle ne pouvoit mieux récompenser cette bonne femme du service qu'élle venoir de lui rendre, qu'en la gardant pour avoir l'œil sur ses Esclaves; Kalem resta donc avec Deriai, & jouissoit tranquillement du plaisit d'estre aimé d'une des plus belles femmes des Indes, lorsque son bonheur cessa-tout Dz. d'un. 78 Contes chinois on les d'un coup par l'accident le plus étrange.

## 森森森森森 森森森森森森

### III. SOIR E'E.

Suite de l'histoire du Charlatan Indien, & de son chien.

Alem & sa chere épouse étoient tellement enyvrez de leur bonheur, qu'ils écoiene sans cesse occupez l'un de l'aure ; le passage si subit de la ristesse à la joye causa à ma maistresse beaucopp d'émotion: & la fievre lui étant survenue pendant quatre ou cinq jours que Kalem passa au chever de son lir, on me nogligea tout à fair, & l'on oublia de me donner de l'eau : je couchois ordinairement avec une jeune Esclave de Detiai, à laquelle je m'étois fort attaché; elle ne comprit D25.

Avantures de Fum-Hoam. 79' pas par mesabboyemens & par mes plaintes que je ressentois une soif très-violente, & loin de me donner à boire elle me presenta des conserves ambrées que j'aimois beaucoup, & qui exciterent encore l'ardeur extrême qui me brûloit les entrailles; elle parvint à un tel excés que je me sentis forcé par une puissance inconnue de mordre à la cuisse cette jeune fille ; soit que la pudeur l'empescha de découvrir son mal, soit qu'elle ne le crût pas si grand qu'il étoit, elle n'en parla à personne, & laissa penetrer si avant le venin que je lui avois communiqué; qu'à peine Deriai commençoit à estre quitte de sa sievre que son esclave tomba dans des symptomes qui firent connoistre évidemment les effets de la rage; on découvrit alors l'origine de son mal par l'horreur que j'avois

D4. pour

Bo Contes nois ou les

pour l'eau, & l'on en fut encore mieux convaincu quand on me vit avec des yeux étincelans de fureur attaquer tous les Esclaves de la maison, & les poursuivre sans abboyer, la gueule béante, & couverte d'écume.

Ma chere maistresse fut audesespoir de me voir réduit en cet état, & d'estre obligée de faire écouffer cette jeune fille, elle sentoit doublement la perte qu'elle alloit faire, outre la rendresse qu'elle avoit pour moy; je faisois sentinelle à la porte de sa chambre lorsqu'elle étoit renfermée avec son époux:mes abboyemens lui faisoient entendre l'approche de ses Esclaves, & iln'étoit pas possible qu'elle sût surprise pendant que je veillois. exactement pour sa sûreté: Jugez donc, Madame, si ce ne fut pas avec un chagrin violent. qu'elle put se resoudre à ordonner

Avantures de Fum Hoam. 'St ner qu'on allat me jetter dans la: tiviere; l'on éxecuta adroitement ses ordres, je sus sais, on m'attacha une pierre au col, & l'on me: porta dans la Riviere de Martaban; Deriai fondoit en larmes ausouvenir de mes petites gentiles. ses,& Kalom táchoit par les caresses les plus tendres de dissiper sa douleur, lorsque deux freres de fon mari dessunt entrerent dans son apartement sans qu'elle sût préparée à cette visite; l'état ou ils la trouverent avec Kalem no leur permit pas de croire que cetre fausse vieille fût une femme ils soupçonnerent Deriai de se livrer à la débauche, & se croyant assez convaincus de l'outrage qu'elle faisoit à la memoire de leur frere, ils se jetterent for elle & sur Kalem, qu'elle tenoit: entre ses bras, & le percerent: de vingt coups de poignard...

Bendant que cette sangiante:

z Contes chinois ou les-

& cruelle scêne se passoit j'étois dans la riviere à me débattre, - je vins à bout de couper avec mes dents la corde attachée à la pierre qui m'avoit fait aller à fond, & étant remonté audéfins - de l'eau, dout la grande froideur avoit amorty ma rage, je me sentis délivré de la brûlante ardeur qui me devoroit, & je re-: pris ma course vers la maison de Deriai; maisquelle fût ma surprise en ventrant de n'y trouver que sang & qu'horreur de toutes parts ; les assassins de Kalem & de ma chere maîtresse étoient encore dans la maison, je me jettay à eux, je les mordis où je pus les atteindre, & fi-: ma force avoir égalé ma fureur i de les aurois devorés; ayant appris que j'étois malade ils recoururent aux remedes ordinaires pour se faire guerir; mais soit que nos Dieux voulussent les punir

Avantures de Fum-Hoam. 81 de leur brutale cruauté, soit qu'il me fût encore resté quelques mouvemens de rage, ilsmoururent peu de temps aprèsdans des accés de fureur si violens qu'ils se dévorerent euxmêmes; pour moy, Madame, livré au desespoir que je témoignois par des heurlemens affreux qui arrachoient des larmes des assistans, je me jettay sur lescorps de ces malheureuxépoux de la mort desquels j'étois la cause innocéte, puisque j'aurois empesché de les laisser surprendre fijavois été dans ma situation. ordinaire, je léchay leurs plaves, & me refusant tout aliment j'expirai bientôt de douleur à leurs pieds, & je fus consumé

Ah, aimable petit chien, dit alors la Reine de Gannan, que je plains ton fort & celui de ces époux infortunez; mais lage:

avec eux sur le même bucher.

Fum-Hoam vous fûres sans doute plus heureux dans le corps que vous animares ensuite ? Pasde beaucoup, Madame, répondit le Mandarin.



### HISTOIRE



# HISTOIRE

Ac Massouma.

S'Ans sortir des Indes, je passay dans celui d'une jeune fille de Bisnagar [a] & je naquis de parens autant relevez par la noblesse de leurs ancêtres que par leurs richesses immenses ; on m'appella Massouma, & mon pere qui n'avoit que moi d'enfans, mit tous ses soins à me chercher un mary digne de moi, lorsque je fus parvenuë à l'âge de dix-sept ans ; je n'étois nullement belle, au contraire j'étois

<sup>(</sup> a ) Ville au pied des Montagnes de Gadte, qui partage ce Royaume entre les deux Rois de Golconde & de Visapaux.

tois même un peu contrefaite; mais cela n'empescha pas qu'un Seigneur des mieux faits de Bisnagar, & d'une bravoure égale à celle des premiers Héros des Indes ne me rechetcha en mariage; j'avois beaucoup d'esprit, & ce merite réparant les deffauts de ma personne, nous nous aimâmes avec une passion fans bornes, que la jouissance n'éteignit pas: A peine y avoit ail

fix mois que nous étions mariez, que la guerre s'estant vivement allumée entre le Roy de Bisnagar & celuy de Narsingue : [4] Mansour, c'est ainst que s'appelloit mon époux, vola au secours de son Prince : il commandoit un des principaux corps de son armée, & comme un foudre de guerre, il avoit taillé en piece tout ce qui s'oppo-

lé en picce tout ce qui s'oppofoit [4] Grande Ville vers le Golfe de Bengale dans la côte de Coromandel.

Avantures de Fum Hoam. 87 soit à sa valeur, & fait pencher entierement la victoire de notre costé, lersque se livrant à une ardeur trop inconsiderée, il perça jusques dans l'armée ennemie: tout suyoit la pesanteur de les coups ; mais n'ayant pû estre suivi des siens, les ennemis honteux de se voir ainsi maltraités par un seul homme tournerent teste & l'environnerent; ils respecterent vainement sa bravoure, & lui crierent de se rendre, Mansour ne répondit à leur honnesteté qu'à grands coups de sabre, & se jettant comme un lyon sur eux, il se dessendit jusqu'au dernier soupir, & percé de mille coups, il mourur sur un monceau d'ennemis, faisant envier son sort à ceux même qui le mirent en cet état. Si, la mort de mon époux fut arrivée au commencement du combat, les choses auroient bien

88 Contes chinois ou les

bien changé de face; mais la fortune s'étoit déja déclarée pour le Roy de Bisnagar qui l'achetoit trop cher, puisqu'il venoit de perdre le soutien de sa couronne: nos soldats aprés-la victoire, trouverent le corps de mon époux, la fureur étoit ch-Gore peinte dans ses yeux, ils me le rapporterent en cet état: ah! Madame, je fus si troublée en ce moment, qu'à peine pusje proferer la moindre plainte & répandre une seule larme; mes yeux se couvrirent d'un voile mortel, & je tombai dans une foiblesse si longue, que l'on cut toutes les peines imaginables à me rappeller à une vie qui m'ésoit odieuse.

Déchiter mes vêtemens, m'égratigner le visage & la poitrine, m'arracher les cheveux, tout cela sut le moindre témoigaage de ma vive douleur ; pour l'aug

Faugmenter encore, je fis embaumer le corps de mon époux avec les parfums les plus precieux; je le fis placer sur un lit magnifique, & le jour & la nuit je lui donnois sans relâche des marques de la tendresse la plus sincère, en l'arrosant abondamment de mes larmes.

Il n'y avoit pas huit jours que je monois une vie aussi triste, lorsqu'une bonne veuve, dont la chambre avoit veuë sur ma maison courut un matin toute essoussée chez mon pere; Seigneur, lui dit-elle : jusqu'à present votre fille avoit passé pour un modele de vertu conjugale, venez la voir se démentir en un i momeut de cette reputation que ` nous lui croiyons si legitimement? aequise, elle est actuellement entre les bras d'un nouvel amants qui la console de la perté du brave & illustre Mansour.



### IV. SOIR E'E.

Suite & conclusion de l'Histoire de Massouma.

M On pere, continua Fum-Hoam, fut étourdi d'une nouvelle si peu conforme aux sentimens que j'avois fait paroistre jusqu'à cette heure; pressé par les sollicitatios de cette femme, il prit son poignard, & penetrant avec elle jusques dans. ma chambre, il fut dans une surprise extrême de ne trouver d'autre objet de ma tendresse, que le corps de mon cher époux; c'étoit à sa belle bouche, que la mort avoit alors privée de ses plus vives couleurs, que je donnois mille baisers, lorsque

Avantures de Fum-Hoam. 91 cette femme sans trop s'informer du motif de ma tendresse, & n'ajoûtant foy qu'à une vûë troublée, courut avertir mon pere du deshonneur qu'elle croyoit que je faisois à sa famille; peu s'en fallut que le vicillard m'abbatit la teste à cette indiserette voisine que la fuite deroba à sa colere ; il me raconta le sujet de sa visite, & prenant pitié de l'état affreux où j'étois, il ne jugea point de meilleur remede à ma douleur que d'ofter de devant mes yeux-l'objet de mon affliction : pour cet effet . il fit, malgré mes instantes pricres, & suivant les ordres du Roy de Bisnagar, élever un bucher superbe au devant de ma maison -& se disposa, conformement à l'usage du pays à y faire reduire en cédre le corps de mon époux: preste à me voir privée de ce cher objet de ma tendresse que E 2

la mort m'avoit si cruellement enlevé, je faisois des rugissements semblables à ceux d'une Lionne qui a perdu ses petits Lionceaux, & dans le temps que l'on allumoit le seu du bucher, je montay sur la terrasse de ma maison & m'élançant courageusements à travers les

mourir en embrassant mon cher Mansour.

A peine eus je quitté:le corps de cette vertueuse Indienne que je passay successivement dans plusieurs autres, dans lesquels il ne m'arriva rien de singulier:

flammes, j'eus la consolation de

je sus Abeille, Grillon, & Souris.Oh, combien, reprit Gulchenraz, devez-vous avoir vû de
choses secrettes sous cette derniere formo: ce seroit, Madame,
continua le Mandarin, vouloir
trouver le fond d'un absme que
d'entreprendre de vous faire le
recite

Avantures de Fum-Hoam. 93:

recit de toutes les friponneries que j'ai vû ou entendu faire sous. sette figure ; que de filles j'ai vû i n'en perter que le nom, & se livier à des desordres extremes. que de veuves remariées en se-Gretou vivre dans l'incontinence! que de vicillards revenus en enfance par l'extravagance de leur conduite que de riches reduits à là derniere misere par la débauche ! que de gueux que l'opulence rendoit insolents! que d'Hipocrites j'aurois pû demasquer fi j'avois cu l'ulage de la parolo! à combien de Cadis n'aije point vů vendre la justice ? que de Bonzes, de Derviches, & de Calenders, n'ai - je point connu pour être des scelerats parfaits sous des dehors de mortification & de pieté; car enfin. Madame, il n'y avoit ni Cour, ni Chambre, ni Palais, ni Conseil, ni Appartement si exacte-E 3. ments

ment fermé, où je no pusse pasfer; & rien n'échapoit à un œil qui voyoit tout; & que rienn'empêchoit de tout observer; mais aprés avoir été sept ans sous la peau de cette petite beste & avoir parcouru une partie de la Perse, & des Indes, je peris ensin comme presque toutes mes semblables, je sus surprise & étranglée par un chat.



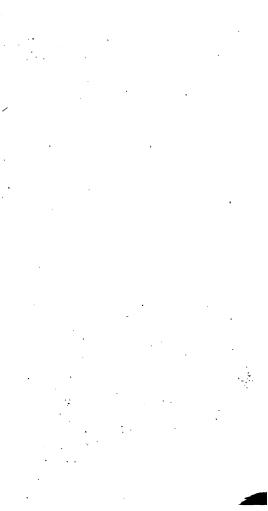

## <u>මතුමතුමතුමතුමතු</u> පුළුපුළුපුළුපු

## **AVANTURES**

de l'Iman Abzenderoud. (a)

TE me trouvay en un instantà:
Ormus dans le corps d'un
jeune homme nommé Abzenderoud, qui par une prosonde
lecture de l'Alcoran parvint à
être (b) Iman: malgré cette
dignité qui devoit me rendre
plus circonspect, j'avois toûjours été fort libertin; mais le
grand Prophete par une punition assez singuliere me remit
dans

<sup>(</sup> s ) Ce nom en Perlien signisie Fleuve

<sup>[</sup> b ] L'I--- est un espeçe de Guiés-

dans le bon chemin: il y avoit dans le bon chemin: il y avoit dans mon quartier une jeune veuve d'une beauré achevée & qui étoit fort soupçonnée de galanterie; eile mourre étranglée par un os qu'elle avalla en mangeant avec trop de precipitation, & comme sa maison dépendoit de ma Mosquée, je sus appellé pour l'Abdest; [4] &

(a) L'abdest ou l'ablution des corps est un point des plus essentiels dans la Religion de Mahomet; non seulement ses Sectateurs s'en servent pour netoyer les corps, mais ils s'imaginent encore par ce moyen purisier les ames de toutes leurs impuretez; quiconque parmi eux seroit sa priere, sans avoir saisfait à ce devoir, passeroit pour un pecheur abominable, & les semmes Mahometanes y obéssent si ponctuellement que le linge qu'elles quittens, est aussi propte que le linge blanc que prennent bien des semmes des austes nations: non seulement cer usage est établi pendant leur vie mais même après leur mort, & ce sont les Imans, & leurs Muezins, e'est à dire, des sspeces de Viexiers, qui ont soin de laver les corps morts.

Avantures de Fum-Hoam. 97 dans l'émotion que je ressentis à la vûë de tant de beautez, je ne pus m'empêcher de m'écrier avec beaucoup d'indiscretion; ah ! grand Prophete, que je m'estimerois heureux d'avoir goûté avec cette belle veuve les plaisirs que vous reservez aux vrais croyans avecles (a) Houris: à peine, Madame, eus je prononcé ces paroles indécentes à mon caractere, & à ma fonc. cion, que ma main qui étoit alors posée sur le visage de cette femme, fit un mouvement involontaire: sans sçavoir comment cela s'étoit fait, je me trouvai le doigt dans sa bouche, & ses dents me le serrerent avec tant de violence, que je jettai des is très-perçants: mon étonnement fut égal à ma douleur, &

(a) Ge sont des silles Vierges que Mahomet promet aux bons Mulzumans dans son Paradise. malgré tous mes efforts je no pus jamais retirer ma main: j'eus beau demander pardon au Prophete de mon insolence, mes prieres ne surent pas exaucées; & pour éviter le scandale, je pris & s'executai la resolution

pris & j'executai la resolution de me couper le doigt, & je me retiray tout en sang dans la maison, seignant d'avoir fait par mal - adresse cette malheureuse operation dont je sus très - ma-

lade.
Une punition aussi étrange me
sit rentrer en moi-même, & m'attacha tellement aux devoirs de
mon employ, que j'y étois regardé comme un homme cheri
du grand Prophete; j'étois si
fort addonné à la priere, qu'à
quelque heure que l'on entrâte

dans ma Mosquée, on me trouvoit toujours lisant l'Alcoran, ou dans une prosonde meditation; tant de vertus causerent de l'en-

Avantures de Fum-Hoam. 99 l'envie aux autres Imans : ils aposterent une jeune file pout m'engager à me souiller avec elle; je resistai courageusement à cette tentation, & je renvoyai cette impudique avec menaces: elle sur si irritée de la maniere dont je l'avois traitée, que resoluë de s'en venger, elle s'abandonna à l'un de ces Imans, & ne se sentit pas plutôt enceinte, que poussant l'impudence au souverain degré ; elle eur la hardiesse de m'accuser de lui avoir fait violence dans la Molquée même dont j'avois l'admimistration: une telle profunction émut le peuple contre moi; mes Confreres les Imans ne s'y épargnerent pas, & par leur credit, on me jetra dans un Caehot des plus noirs, où je souffris cruellement jusqu'au moment des couches de cette malhoureu-Se : le Cady en ce moment m'a-

Comes chinois oules yant fait conduire au chevet de son lit, saist l'instant qu'elle ressentojt les doyleurs les plus vives, & ayant de nouveau receu sa declaration, j'allois estre livré au dernier, supplice. si je n'avois eu recopre au mêmo Prophete qui m'avoit si severement puni au sujet de cette veuve; puissant Mahomet, m'écriai-je, en prenant dans mes: bras l'enfant auquel cette calons. niatrice venoit de donner le jour. vray pere des croyans, source de lumiere & de verité, no permets pas que l'impolture triomphe de mon innocence; denous la langue de cet enfant, qu'il declare lui-même quel est son veritable pere. 4 18 6 10 5 101 15. A cette priere si fervente si & accompagnée de mes larmes. le croirez-yous, Madame, l'enfant qui venoit de naître, prit 12 parole très - distinctement

nom-

Avantures de Fum-Hoam. 101 nomma l'Iman qui étoit son pere, me declara très innocent de la prophanation dont on m'accusoit, & fit entendre que e'étoit à la sollicitation de ce même Iman qui ésoit present, & de deux de ses confreres, que . sa mere avoir entrepris de me petdre & de m'ôter la reputation saveontovica après une declara-

: tidn auffrautentique jo fus bienrost vengé de mes ennemis: la - calomniatrice & les trois Imans convalació par la force de la e verite zavousient leut brime, : furenti conduits hors de la Ville, & brûlez vifs; l'on me rendit ma Mosquée, & je sus toûjours depuis ce temps regardé dans Ormus avec tour le respect imaginable. Pour remercier l'enfant qui avoit fait connoistre mon inno-

rechee que pris soin de son édueatlon', je lui donnai une bonne E 2 nousnourrice, & ce jeune homme, qui par la suite succeda à mon emploi, sit bien connoître sa Sainteté dès la mamelle, & donna encore en deux occasions des preuves très - visibles du choix que Mahomet devoit saire de sa personne pour être le soutien de

sa Religion. Un jour que sa Nourrice le tenoit entre ses bras's voyant passer un Cavailler Persan de bonne mine, richement vêtu, & bien manté, elle dir aussi tor, d'un ton de moix allezélevé, plât à Dieu pape mon enfant fûr un jour semblable à ce magnifique Seigneur: l'enfant quitta aussi-tôt la mamelle, regarda fixement le Cavalier, & prononça distinctement ces paroles; Ne soustrez pas, Seigneur, que je ressemble jamais à cer homme, dont la conscience est un égout d'iniquité. La Nourrice

étoit

Avantures de Fum Hoam. 103 étoit dans une surprise sans égale de cette reponse, lorsqu'un homme que l'on fustigeoir passa devant sa porte: Ne permettez pas, grand Dieu, qu'il en arrive jamais autant à mon fils, s'écriat-elle; mais son nourrisson se tournant vers elle souhaita d'avoir le même fort : Apprenez, lui dit-il, à ne jamais juger sur les aparences ; ce Cavalier si magnifique qui vient de passer, est le verita ble coupable du crime dont on punit cet homme; fon innocence le rend tranquille dans le sup-

plice même; au milieu des outrages qu'il foussire, il dit incessiment, je suis content. Dieu me sussir, c'est lui qui me tien dra compte de ce que j'endure ainsi cet homme a acquis par si patience & sa resignation aux volontez de Dieu, un degré fortéminent de merite, auquel je souhaite de tout mon cœur de F. 4. pou

Contes chinois ou les.

pouvoir parvenir un jour. Comme un bon Muzulman doit une fois en sa vie aller à Medine, & à la Meque, & que je n'avois jamais fait ce voyage, j'obtins du Roy d'Ormus la permission de le faire, je recommanday ma Mosquée & ce jeune enfant à mon Muezin; [a] après bien des fatigues j'arrivai au tombeau du S. Prophete, je lui rendis grace, de sa protection fivisible, & après avoir fair sur . la montagne d'Arafat le sacrifice - [b] accoutumé, je repris la: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[ 4 ] Le Muezit est un espece de Vicaire. [b] Cette Montagne est fort proche de la Meque, les Musulmans y font ordinairement le Corbanon, le sacrifice du mouton ::

ils pretendent qu'Adam & Eve, après avoir été bannis du Paradis furent separez l'un de l'autre pendant cent vingt'ans pour fail'aurre, ils se reconnuient, & se rejoignirent ensemble fur le sommet de cette Montagne, laquelle pour cette rai on a tiré son nom d'un mot Arabe qui fignifie reconnoî. tre:

Avantures de Fum Hoam. 100 route d'Ormus, ou j'arrivay si tard que les portes étant fermées je fus obligé de demeurer dans le Fauxbourg ; comme j'étois embarrassé de sçavoir où j'irois loger, je démanday le couvert le un homme que je vis sur la porte d'une Maison assez jolie; il me fit entrer fort honnêtement, & m'ayant fait passer dans une salle assez propre, il me presenta à souper, & sit mettre à notre table une femme d'environ: quarante ans qui étoit fort gracicule: nous passâmes gayement la soirée, & ensuite m'ayant conduit dans une chambre où on me laissa en liberté, je sermay la porte sur moy, & je me couchai; il y avoir quelques heures que je jouissois d'un sommeil tranquile, lorsque je sus éveillé en sursant par un spectre affreux qui me tira par le bras.

#### 306 Centes Chinois on les

### 

#### V. SOIREE.

Suite & conclusion des Avantures de l'Iman Abzenderoud.

Es cheveux me dresserent d'horreur, lorsque au clair de la Lune je vis distinctement un homme tout nud, percé de , plus de trente coups de poignards & dont le fang couloir de tous côtez; ne crains rien, fage Abzenderoud, me die il, je ne suis point en état de to faire du mal, au contraire j'ai besoin de toi pout être vengé ; écoute - moi seulement avec attention : j'étois il n'y a pas longsems le maître de cette maison, & je me preparois à partir pour Hispahan, lorsque ma femme, avec laquelle tu soupas hier, pro-

Avantures de Fum-Hoam. 107 profita de cette conjoncture, pour m'assassiner à l'aide de monfrere avec lequel elle étoit en commerce criminel : après m'avoir l'un & l'autre poignardé dans cette même chambre, ils m'ont porté dans un puits d'unpetit jardin de cette maison qu'ils. ont ensuite comblé eux mêmes. Un crime de cette nature ne doit point demeurer impuni : va chez le Cady [a] austi tôt que tu sortiras de cette maison,

instruits le de ce que je viens de c'apprendre, qu'il punisse les autheurs de ma mort & qu'il donne à mon corps la sepulture que merite tout Muzulman qui a exactement suivi la loy de Mahomet.

Vous pouvez juger, Madame, de quelle maniere je passage de la nuit, aprés que

[ . ] luge du Civil , du Griminel , & de

To8 Contes chinois su les le spectre eut disparu; à peine le jour commençoit à paroistre, que sortant brusquement de cette maison sans prendre congé de mes Hostes, je courus chez le Cady, auquel j'appris ce qui venoit de m'arriver; s'il n'eur pas sçû déja les principaux évenemens de ma vie, il auroit eu de la peine à ajoûter foy à mes discours, mais s'étant transporté sur le champ avec ses Hazas (a) dans cette maison, ayant fair fouiller le puits qui estoit comblé, il n'eût pas plûtost trouve des preuves certaines de ce meurire, que la femme & son complice avouerent leur crime & furent punis du dernier supplice; on donna la sepulture au cadavre, & comme j'assistai à cette lugubre ceremonie , je n'épargnay pas mes prieres pour le repos de son ame : je rentray

- Avantures de Fum-Hoam. 109 ensuite dans ma maison, & à peine cette même nuit y étoisje endormi, que le spectre m'apparut de nouveau; mais dans un état bien different de eelui dans lequel je l'avois vû la premiere fois; je suis content de toy, me dit-il, ton zele charitable m'a procuré la sepulture, je t'en remercie & je veux reconnoitre tes soins, demande moy ce qui pourroit te faire le plus de plaiar, le grand Prophete m'a promis de me l'accorder en ta faveur.

Après avoir révé quelque temps, comme j'étois entierement détaché du monde, je ne fouhaitai ni richesses, ni dignitez, ni honneurs; je voudrois, dis-je au spectre, être averti de l'heure de ma mort huit jours avant qu'elle arrive, asin qu'en bon Muzulman, je me prepare à soûtenir sans frayeur la

la vûë du souverain Juge de nos bonnes ou mauvaises actions, lorsque je seray prest à lui en aller

rendre compte. Je te l'accorde, reprit le spectre, je viendray moi même t'en avertir, continue toujours exactement à suivre la loy du grand Prophete, à faire les cinq prieres ordonnées par l'Alcoran, à ne pas manquer à l'ablution & recommandée par Mahomet, & tu verras approcher ce jour terrible sans le craindre; je racontay à mon reveil cette seconde apparition à quatro ou cinq de mes amis, ils n'en firent que rire & n'y voulurent ajoûter aucune foi ; pour moi persuadé qu'elle n'étoit pas le fruit d'une imagination échauffée ; je ne m'appliquai qu'à faire de bonnés actions & à élever avec soin l'enfant de l'éducation duquel je m'étois chargé.

ingt

Avaniures de Fum-Hoam. 112

Vingt années s'écoulerent pendant lesquelles ce jeune homme marcha toujours dans la voye de la persection, je le sis mon Muezin; & j'eus tout lieu d'estre content de sa reconnoissance. Un jour que cinq ou six de mes amis étoient venus me voir ; jo les arrêtay à diner, nous passames fort agreablement la journée. & un grand orage étant survenu vers la nuit, je les tetins à souper & à coucher : nous étions vers la fin du repas, lorsque j'entendis heurter à ma porte, je courus avec une lumiere pour voir qui me demandoit à une heure si indué; mais quelle suc ma surprise de reconnoistre l'homme qui m'étoit déja deux fois apparu ; je te tiens parole, vertueux Iman, me dit-il, & je viens t'annoncer que dans huit jours tu ne seras plus compté au nombre des vivans.

Contes Chinois on les

A peine cus-je entendu cet Atrest foudroyant que je sentis un tremblement extrême dans tous mes membres, je rentray dans ma salle si effrayé que tous mes amis en furent allarmez, & je 1eur en dis le sujet; quoique dans leur nombre il y en eût deux à qui il y avoit environ vingt ans que j'avois compté mes avantures ; ils me traitterent-tous de visionaire & me dirent que les jeûnes du [a] Ramadan, & les austeritez extraordinaires que je faisois m'avoient porté à la tête; j'eus beau leur rappeller l'histoire du mort,

fon assatinat, sees apparitions, ils perseverent dans la même incredulité; mais moi persuadé de la verité de sa prediction, je me livray à une tristesse mortel le, non pas de regret de quitter la vie, mais de frayeur de (s) C'est le Carême des Muzulmans.

Avaniares de Fum-Hoam. 117 n'être pas assez pur pour patoître dovant le Souverain Createus de toutes choses ; l'eus regret alotsià mon fouhait imais, m'ér tane proparé très les ientementa ce grand passage, plus j'approchai de'l'heure marquée, plus je-Entiseque, mons ame devenoit tranquille. Mon álera fondoir en larmos, & voyant que je me portois, micus que je n'avois jamais fait, il rachost de le persuader que le moment de notre separation n'étois pas encore a proche.

Enfin le jour fatal arriva, mes mêmes amis, vintent tous chez moi zils me riquyerent occupé à la lecture du Livre Divin que l'Ange du Seigneur dicta au Souverain Prophete, & ne purent retenir leurs larmes; la journée; le passa la sucup accident, la nuit vint, je vivois encore not commençois moi même à tame of Coroite

114 Contes chinois on les croire que le Spectre m'avoir trompé, lorsque voulant traverser ma cour pour quelques befoins, plusieurs piliers qui formoient une espece de gallerie sus le haut de ma maison se détacherent & me tombrent sur la tête. Au binit de ma chute, mesamis accounted 82 monoutant tout en sang & expirant, ils ne furent que trop convaincus de la verité des prédictions du Spectre.

**\*\*\***\*\*\*\*\*\*\*

Inguliers, dit la Reine de la Chine; ils m'ont fait d'autant plus de plaisir, qu'ils combatsent un peu vôtre sisteme de la transmigration, mais je ne veux pas vous arrêter pour si peu de chose; continuez, sage Fum-loam, & apprenez-moi ce que Vous devintes ensuite : le Mandarin rougit à ce petit reproche & poursuivit ainsi.





# HISTOIRE

, De la belle, Al-Kaoulf.

E passay les Mers, Madame, & j'entray à Visapour [4] dans la famille d'un riche Marchand Indien dont j'animay la fille unique. Depuis huit ans que j'étois au monde, ma meren'avoir eu que moy d'enfans, & mon pere voulant se venger de la fortune qui lui avoit refusé un fils, s'attacha à me procurer toutes les perfections qui peuvent non- seulement distinguer une: fem-

<sup>(</sup> a ) Ville Royale & Capitale du Royau-ne de Decan dans la presqu'ille entre le

Avantures de Fum-Hoam. 177 fémme des autres personnes de: son sexe, mais même qui rendent un homme accompliscomme j'avois toutes les dispositions necessaires pour apprendre les fciences mêmes les plus abstraites, & que j'étois aussi adroite: que belle & bien faite, j'eus: tous les Maîtres propres à me: cultiver l'esprit & le corps, & je: réussis si parfaitement dans tous. ces exercices, que je divins bientôtle sujet des conversations : de tout Vifapour.

J'avois à peine seize ans, & parvenue dans un âge où les graces avoient repandu tous leurs agrémens sur ma personne il n'y avoit pas un jeune Indien de qualité qui ne sit tous ses esforts pour m'obtenir pour son épouse, mais je ne sçai par quel cruel captice, mon pere méprisant leurs recherches, prie le dessein de me donner à un Vialent de me de

Contes chinois ou les zir extremement vieux. Celui que l'épousai pouvant plustôt passer pour mon tris ayeul que pour mon époux, il fit bientost perdre toute esperance à mespretendans: quoique les scienses que je possedois au souverain degré m'eussent donné occasion de lire mille choses tendres & galantes , comme les passions ne s'étoient pas encore fait sentir en moi, je ne m'étois jamais trouvée émeuë à ces lectutes, mais l'amour choqué de massimplicité revolta tous mes sens contre moi-même, quand il me vit enere les bras de mon vieil époux, & par des reflexions continuelles il me sit comprendre le sujet des larmes de tant d'amants. pour leurs maitresses, & que le souverain bonheur étoit d'aimer & d'être aimé; ainsi guidé par la nature, par l'amour 86 par les discours des femmes de

Avantures de Fum-Hoam 119 mes amies qui connoissoient l'horreur que je ressentois pour le vieux Vizir, je m'enflammay. extremement sans connoistre: l'objet dont mon cœur desiroit la possession: mon mari avoicune: sœur qui étoit veuve, à peu prèsde son âge, elle avoit infiniment d'esprit, & comme depuis. plus de vingt ans elle tenoit chez elle Academie des plussçavans de Visapour, elle conjura son frere de permettre que: fassistasse à leur assemblée : il m'accorda cette liberté, & je n'y eus pas plustost été introduite que j'y fus accablée de: louanges pour quelques ouvrages que je leur lus : mais celles qui me toucherent le plus me vincent de la part d'un jeune Seigneur Indien apellé Daoud.

120 Contes chinois ow les



### VI. SOIREE

Suite & conclusion de l'Histoire de la belle Al Kaouls.

Os yeux se rencontrerent si souvent & avec tant d'attache, que nous ressentimes bientôt tous les mouvemens d'une violente passion : Daoud fous des noms empruntez charmoit les oreilles de tous nos Academir ciens par des vers delicats & des chansons tendres & passionnées: il n'eut pas de peine à remarquer que les ouvrages que je compofois devenoient peu à peu de plus tendres en plus tendres & mentendant souvet faire des discours isterieux dont lui seul croïoiz-Denc:

Avantures de Fum-Hoam. 121. penetrer le sens, il prit enfin la. hardiesse de m'écrire, & de m'expliquer par un billet tout l'amour qu'il ressentoit pour moi : je reous une extrême satisfaction à la lecture de cette lettre, j'y fis réponse, & nous nous écrivîmes dans la suite très regulierement. Il y avoit plus d'un mois que cecommerce de lettres continuoit avec une extrême satisfaction de notre part, lossqu'un biller que jécrivois à Daoud étant makheureusement tombé entre les mains de mon vieux mari, par la negligence du porteur, il s'imagina que j'avois essentiellement manqué à mon devoir, 80 communique cette lettre à mon pere: ah ! Madame, poursulvio Fum - Hoam , que de dureré je crouvay dans ces deux vieillards! Leur premier dessoin fut de mo percendumnite comps de poig nard; mais voulant l'un & l'an-Tome MI.

.. Cantes chinois ou les ". tre sauver leur reputation à laquelle ils s'imaginoient que je donnois une atteinte mortelle, ils s'aviserent d'un expedient assez singulier : directement au desfus de l'endroit où j'avois, coûtume de me coësser, il v avoit un buste de marbre representant un de nos premiers Rois, il étoit sourenu par une corniche, & arrêté par une broche de fer qui passant à travers de la muraille rendoit dans une chambre qui n'étoit, point occupée; ils accommoderent cetse bruche de maniere, qu'en lachant la vis qui étoit dans l'écrouncie buste pur comber sur mois ils m'observerent par un grou qu'ils firent à cette muraille & choisissant le temps que l'atranggois ma coëffure: le buste par leur moyenise detacha avec, tant : de, promptidide que j'en sus écrasée avant que de l'a-

Yoir

Avantures de Fam-Hoan. 1132 voir vû tomber, & je fus ainsi punie d'un'crime que je h'avois point commis.

De je plains cette miserac chenrae, & que les peres font blamables qui se deshonnorent par des alliances austi disproportionées; il ost vray, Madame, continua Fum Hoam, que ce sût là la source de mes malheurs; mais les sciences ausquelles mon pere m'avoit fair instruire n'y contribucient pas peu d'& je ne connus que trop, par mon experience, que le soin de regler sa famille doit faire toute l'occupacion d'une honnelle femme, & que c'est une espece de miracle, si voulant surpasser son sexe & s'attacher à l'étude, l'orgueil, ou quelqu'autre passion plus à craindre ne luy fair pas negliger ses devoirs.

H<sub>2</sub> HIS

114 Contes chinois ou les



# de Jezdad.

A U sortit du corps de cette malheureuse victime de l'avarice & de l'interest, je me trouvay transporté en un moment dans un Village aux environs de solcos (a) que la nature avoit enrichi de tous ses dons; l'air y étoir salutaire, & pur; des eaux claires comme le cristal

[ a ] Jolcos ch' une ancienne Ville de la Magnetie, Province de la Theffalie, qui n'est à present qu'un Village appelle Jaco, fitué au pied du Mont Pélion on Petras, cette Ville est le lieu de la naissance de Jason, & d'en il partir avec les Argonauxes pour la conquête de la Toison d'or.

### Avantures de Fum-Hoam. 1

.tal qui descendoient du somm du Mont Petras, arrosoient p mille ruisseaux d'une fraîche extrême des plantes d'une bea ré singuliere ; l'on y voyoit d eroupeaux do toutes especes, la terre de cette Campagne re sermoit dans son sein des min d'or & d'argent que la cupidi deshommes n'avoit pas enco fait souiller.

Un riche Berger de ce Vill ge habitoit un colteau charma où li avoit fait bastir une me fon des plus commodes ; je n . quis de ce Berger & de sa fer me; l'on m'appella Jezdad, la fortune qui me fut prodigi de ses graces, me sit paroître ( ces lieux sous la forme de la pli belle fille que l'on eût jamais vi en Grece.

Un jour qu'imitant mes con pagnes qui passoient les journé entieres auprès des claires fo H 3.

116 Contes chinois ou les "taines, ou dans les sombres forasks à poursuivre les Daims le-"gers; je parcourois nos bois, & que je devançois mon Levner, un Berger d'une figure afficule se presenta devant moi; la peur en ce moment me donna des ailles, je me mis à fuir de toutes mes forces; & cet espece de monstre me poursuivant avec une extrême legereté, je me - defray de la vitelle de mespieds, 2 je me retournay & je fui lancay mon dard : comme je n'avois -pas la main bien affutée, je -itisnquai mon coup, & ce bratal m'aiant joint dans ce mo-- ment alloit sans doute se venger de mes mépris aux dépens de mon honneur, lorsqu'un fort aimable Cavaller accourant à mes cris, lui fendit la teste d'un.

Jétoissi émue lorsque mon liberateur s'approcha de moi,

coup de Sabre.

Avantures de Fum-Hoam. 127 que je n'eus seulement pas la force de le remercier ; je n'eus pas celle non plus de m'oppofer à ses desirs, & s'il m'attaqua avec moins de brutalité que cet insolent qu'il venoit de privet de la vie, il ne fut pas moins hardy que lui dans son entroprise, se parvint au même but par une route differente : je n'eus pas plutost repris mes esprits qu'accablée de la douleur la plus vive, je ini fis mille reproches fanglants de l'action qu'il venois · de commertre, mes larmes & rnes cris redoulez ne lui donnerent pas le tems de me faire des excuses de son emportement; il craignit qu'ils n'attirassent du monde dans l'endroir où nous étions, & remontant à cheval il partit comme un éclair.

J'eus beau m'arracher les cheveux & me meurtrir le visage, mon desespoir n'aportoit aucun 128 Contes Chinois on les

remede à ma douleur, & il augmenta de plus en plus lorsque je m'apperçûs que je portois dans mon sein des marques certaines de mon malheur. L'on avoit coûtume de faire ctous les ans à Jolcos une feste, -pour engager les jeunes Bergeres des en virons à éviter les surprises de l'amour, & cette feste commençois par une purification que l'on faisoit en le baignant edans: une petite riviere qui prenoir sa source dans la montagne: quelqu'excuse que j'apportasse: pour n'estre point de cette feste, ; je ne pus m'en dispenser ; mes compagnes m'obligerent de lesimiter, nous allames toutes fur le bord de la riviere, nous nous deshabillames sous une tente qui avoit été dressée à cet effet, & croyant mieux cacher ma foiblesse que je ne m'imaginois pas être assez couverte par le

Avantures de Fum Hoam. 119

voile que j'avois sur le corps, je me fourray precipitament dans l'eaujusqu'au col; mais, Madame, à peine en eus je ressenti la froideur, que le miserable fruit de l'indiscretion de ce Cavalier ressaillant extraordinairement, · je tombay évanoüie entre les bras des mes compagnes: comme j'avois sur le visage tous lessimptômes d'une personne mourante, on prit le parti de me porter chez ma mere: jusqu'à: ce moment personne ne s'étoit encore apperçû de ma faute, la: simplicité de ces jeunes filles ne leur faisoir pas soupçonner l'état où j'étois; mais ma mere n'eut pas plûtost jetté la veuë sut moy, que faisant un cri forr inconsideré, ah, malheureuse, s'écria-t-elle, plût aux Dieux; que tu fusses morte au moments de ta naissance? Eh, ne voyezvous pas l'origine de so évanouissement?

130 Contes Chinois ou les fement? Mes compagnes ouvrirent les yeux en ce moment, elles ne furent que trop convaincues de ma faute, & la pudeur les faisant sortir l'une après-Fautre, elles repandirent par sout la nouvelle du malheur qui m'étoit arrivé : ma mort étoit decidée par les Loix de Jolcos : on ne lavoit une parcille infamie que par son sang, à moins que celui qui en éroit l'autheur ne fepresentat pour épouser celle qu'il avoit deshonnorée; ainsi je ne fus pas plûtost revenuë à moy, que je lus mon Arrest de mors fur levisage de tous les assistants.



#### VILSOIR EE.

Suite & conclusion de l'Histoire de Jezdad

A douleur que j'avois de me trouver en cet estat , · la honte qui rejaillissoit sur ma famille, & la crainte du supplice me fit faire une fausse couche, après laquelle on ne differa plus de me conduire au lieu même, où victime de la brutale passion des hommes, je devoistrouver une mort certaine :: ce qui augmentoit le desespoir de mon pere, c'est que suivant le même usage établi à Jolcos, ik devoit lui - même trancher le

13.2 Contes chinois ou les cours d'une vie malheureuse qu'il m'avoit donée sous l'aspect irrisé des astres ; j'invoquois le Ciel detout mon cœur, je le supliois de faire connoistre mon innocence, & que mon crime avoit été involontaire, fen appellois à temoin les arbres sous lesquels je m'étois malheureusemet trouvée avec ce temeraire Cavalier; il sembloit que les Dieux étoient · fourds à ma voix-, & je sendois déja la gorge au coûteau que mon pere tenoit d'une main sremblante, lorsque le Prince Coulouf fils du dernier Roy de Jolcos, & qui depuis un mois au plus étoit monté sur le Trô-, ne arresta le bras de mon pere; Berger, lui dit il., suspendez l'effet de votre ressentiment. & n'obéissez pas à une loy-trop rigoureuse que j'abolis des ce moment; cette belle fille n'est goint coupable, & le Ciel qui

Avantures de Fum Hoam. 138 ne veut pas que les innocens solent oprimez, m'envoye ici pour lui sauver la vie ; comme c'est moi qui lui ay ravi l'honneur fous ces mêmes arbres 3 4 est bien juste que je repare ma faute en l'époulant, regardez la donc désormais comme votre Reine, & rendez justico à la sagesfe de la bette Jedad vous pouvez croire quel effet firent les discours du Roi de Jolcos sur les esprits de tous les Bergers & Bergeres illa forest recentic en uni moment de mille ens de joye, l'on y repetost sans cesse les noms de Coulouf & de Jezdad, & ce Monarque ayant fait approcher les Gardes qui n'étoient pas fort éloignés du lieu que l'on avoit destiné pour mon supplice, il m'embrassa, me sit monter dans son Char, ainsi que mon pere & ma mere, & nous fit conduire à son Palais où je 1'6-

Contes chinois on les l'épousai avec toutes les solemnatés dues à son rang. Je vous ayoueray, Madame, que l'éclat du Trône auguel je venois d'êtte élevée mesouchs moins que majulification sie ne fus point 'éblouie de me voir au dessus de mes compagnes, je n'oubliai point ma naissance . & me faisant un extrême plaisit de lecouzir les miserables ; je ne passai jamais un jour qui ne fût marqué par quelque bienfait envers le peuple : gette conduite me fit aimer rendrement de mon époux, & adorgr pour ainsi dire de mes sujets, & ce ne sur pas lans répandre des larmes au bott de sept ans, que je mousus sans avoir laissé de posterité.



## HISTOIRE

D'Honschenk & de Gulbaze.

<sup>(</sup>A) Grande Ville de Perse proche le riziere de Baudemir, dans la Province de Farsy, les vins de Schiras sont excellents & tièssenommez dans toute la Perse.

136 Contes chinois ou les riches, & ornés de quelques pierreries qui lui firent eroire que sa maissance étoit illustre ; je lui tendois mes petites mains, comme pour implorer son secours & lui demander fla vie; il fut tou-、ché de ma misere & me portané à sa maison, il me mit entre les bras de sa féme qui partagea son lait entre une fille qu'elle avoit à la mammelle & moi: à peine fus-je parvenu à l'âge de puberté que ne me sentant augune inclination pour le métier de mon pere putarif, j'employois tout mon temps à la chasse, & lorsque vers le soir je rentrois à la moison, in apportois toûjours plus de Gibier qu'il n'en falloit pour nourir route sa famille. Ma sœur de lait se nommoit Gulbaze & le Teinturier m'avoit appellé Houschenk: quoique je ne regardasse Gulbaze qu'avec respect la crojant ma sœur, je trou-

Avantures de Fum-Hoam. 137 trouvois cependant tant de beautés en elle que je ne pouvois la voir sans une extrême émotion. Un soir qu'après avoir mis à ses pieds un jeune Cerf dont je lui fispresent, je l'embrassois tendrement, Houschenk, me die elle, le Ciel m'est rémoin avec quelle pureté je vous aime, & combien je m'interesse à vostre vie, vous me coûtez tous les jours des larmes, & je ne vous vois point attaquer les bestes seroces sans fremit; je crains toujours que l'on ne vous rapporte au logis tout baigné dans votre fang: au nom de la tendresse la plus vive, quittez, mon cher frere ce violent exercice, & rendez-vous un peu plus assidu à la Maison: ah, charmante Gulbazer m'écriai-je, ne me pressez pas de prendre un vil métier pour lequel j'ay une extrême repugnance, jamais je ne serai Tein--Tome Ti Edicey's

138 Contes Chinois ou les turier, mon arc seul & mes steches me suffisent, & j'aurois déja mille fois quirré la maison paternelle pour prendre parti dans l'armée de nôtre Reine, si je n'étois retenu dans ces lieux par un charme fecret : vous estes masœur, adorable Gulbaze, & je ne puis passer avec vous sans crime les bornes de l'amitié la plus étroite : mais que ne donneroisje point pour que la passion que je ressens pour vous pût estre legitime! Oily je vous jure par Mahomet que si je possedois le Trosne de l'Univers, je vous en mettrois la Couronne sur la reste, quand vous seriez d'une condition en core plus mediocre. Helas I mon cher frere, répondie Gulbaze en versant des lames en abondance, que vos sentimens font conformes aux miens! J'ay mille fois souhaité que nous ne fussions point atachez ensemble

Avantures de Fum Hoam. 139 ble par les liens du sang: & malgré ces obstacles invincibles, je sens croite à chaque moment ma tendresse pour vous, je me reproche même souvent les caresses que je vous fais, elles allatment ma pudeur, & je crains l'ombre du crime plus que la mort même. Pourquoi doc m'arrestez-vous en ces lieux? reprisje avec une émotion extraordinaire ; voulez-vous que nous y exposions sans cesse notre foible vertu? Adieu, Gulbaze, je fuiray éternellement des appas aussi dangereux que les vostres, & voilà le dernier baifer que vous recevrez de vostre cher Houfehenk: j'executay, Madame, poursuit Fum-Hoam, cette refolution, quoiqu'il nous en coutat bien des larmes ; je fortis des hi pointe du jour, j'allay me presenter à l'unides Visits de la

Reine de Perfe, & n'ayant pas

140 Contes Chinois on les voulu lui apprendre que j'étois :le fils d'un Teinturier, je lui dis que j'ignorois le nom de mon pere, mais que si j'en croyois. la noblesse de mon cœur, je me -flattois de, faire des actions si éclatantes que la Reine même n'auroir pas de honte de m'avouer pour son fils: cette petite -vivacité le fit rice, il me donna de l'employ, & voulant juger par lui même si ma valeur repondroit aux discours, que je venois de lui faire, il me recommanda au premier Visir dont il étoir gendre, qui m'ordonna de lui servir d'un espece d'Aide de Camp; ce General étoit sur le point de donner une grande baraille, je combattis toujours à ses costez & sous les yeux de mon Protecteur, je leur fauvay la vie à l'un & à l'autre, & je fis de 6 grands prodiges, de, valeur, que les ennemis me regare

dant comme le Dieu tutelaire de la Perse n'oserent plus attendre mes coups; j'entrainay pendants toute la Campagne la Victoire après mes pas ; & le premier Visir étonné de mon courageme fit l'honneur de publier hautement, que l'on me devoit uniquement le succès de cette: journée, & de toutes celles qui suivirent ; les ennemis furent entierement défaits, nous les fimes tributaires de la Reine, & j'allai à Hispahan [a] portet à ses 🔻 pieds les marques de leurs soumissions & de leurs obéissances.

Il n'y avoit que six mois que la Reine Dugmé, c'est ainsi qu'elle s'appelloit, étoit veuve de Koudaddan Roy de Perse, dont elle n'avoit eu que deux silles, lorsque je parur devant cette Prin-

<sup>[</sup>a] L'une des principales Villes de Perfe dans la Province Dyerach, & le sejour a
esdinaire des Rois de Perse.

1 3

Contes Chinois ou les Princesse: les Visits l'avoient de-

ja pressée plus d'une sois de leur donner un maitre ; j'étois fortbien fait & si convert de gloire qu'elle me regarda avec une extrême attention: si ma naissance étoit obscure, mes grandes a-Aions la relevoient tellemet que:

l'on me croyoit descendu de cespremiersHeros que l'on dit avoir gouverné la Perse, dans les temsles plus recullez de l'antiquité ; & plus je cachois mon origine,. plus on croyoir que ce mistere étoit un jeu pour sonder le cœur de Dugmé : en effet cette Princesse elle-même s'aveugla tellement sur ma naissance, que je

crus connoistre dès ce moment que je ne lui étois pas indiffeeent.



### VIII. SOIR E'E.

Suite de l'Histoire d'Houschenk & de GulbaZe.

L A Reine de Perse avoit au plus trente-cinq ans & jamais je n'avois vû une si belle femme :: sa taille étoit de celles que l'on: ne sçauroit envisager sans admiration, ses cheveux qui surpassoient la noirceur de l'ébeine relevoient la blancheur & la viva-cité de son teint, une proportion delicate, & une exacte regularité regnoient dans tout son visage, on y voyoit briller un. amas de certains charmes qui enlevoient les cœuts les plus indiferens & que l'on ne peut exprimer

144 Contes chinois ou les primer; le feu de ses yeux étoit ca? pable de porter le desordre dans l'ame la plus tranquille, sa bouche qu'elle n'ouvrit que pour me combler de louanges, me fit voir les dents du monde les plus belles & les mieux rangées; ses mains qu'elle me donna à bailer, ne paroissoient faites que pour tenir des Sceptres & des Couronnes; une noble fierté soutenoit tant de perfections, & j'en fus tellement ébloui, qu'oubliant en ce moment ma chere Gulbaze, je perdis l'usage de la : saison; je ne sçai, Madame, ceque je devins; mais après estre revenu d'un espece d'évanouis sement dans lequel j'étois tombé je me trouvai entre les bras d'une vieille esclave de la Reine qui me fit appercevoir que cette Princesse m'avoit ataché au bras son portrait enrichi de diamans d'un prix extraordinaire. Aprés

Avantres de Fum-Hoam. des transports qui passent tous l'imagination, je me retiray dans la maison du prémier Vizir suivant l'ordre qu'il m'en avoit donné; il y arriva cinq jours aptès, je lui racontai de quelle manic-. re j'avois été reçu de la laReine. & il fut si surpris de la magnificence de son present, que m'embrassant avec une extreme tendresse, Seigneur Houschenk, me dit-il, la fortune commence à vous regardor de bon œil, je veux la forcer à reconnoistre vostremerite, & j'espere avant qu'il soit un mois vous placer sur le Trône de Perse: moy, Seigneur, lui dis-je avec surprise, & de quelle maniere?En vous saisant épouser la Reine Dugmé, me repondit-il: un heros tel que vous est seul digne d'estre nostre maître, M puisque ce choix dépend uniquement de la Reine, je periray ou je viendrey à bout de cette entreprise. K

Conte Ch nois on les Le Vizir pertuadé que j'aurois e éternelle reconnoissance de tte élevation, travailla à me te-: parole, il alla trouver Dugé, & lui ayant exageré mes vices, il connut par une souur qui lui couvroit le visage à aque fois qu'il prononçoit on nom, la forte impression ie j'avois faite sur son cœur à profita de cette fituation farable & luy faisant croire leur ne pouvoit être que d'une uissance illustre, il la conjura i nom de toute la Perse de me ioisir pour son époux; ensui-: faisant agir les autres Visire : même les soldats qui avoient lé témoins de ma gloire, il la duisit à demander du temps our prendre une résolution aussi sportante; ainsi sans paroistre itisfaire l'extrême inclination u'elle avoir pour moi, elle

Avantures de Fam-Hoam. 147 consentit quelques jours après,à me placer sur le Trône de Perse. Je vous avoite que j'étois. ennyvié d'amour & d'ambition; Dugmé étoit la plus charman-. te Princesse de la terre, elle ne paroissoit pas avoir vingt ans & je me trouvois le plus heureux de tous les mortels de voir la bonté avec laquelle elle rece-l' voit mes seux : j'embrassois un soir ses genoux avec un profond. respect, lorsque me paroissant l'esprit agité, quel trouble vous inquiete, ma Reine, lui dis je en tremblant? Auriez-vous regret à la parole que vous avez. donnée à vos Vizirs? Non, Houschenk, me dit-elle, mes sentimens sont soumis aux interests de mon devoir, & les souhaits de toute la Perse me doivent estre une souveraine Loy. Une souveraine Loy, Madame, m'écrial je avec emotion? Pourriez-

vous croire que je voulusse tenir de vos sujets & non pas de votre seule inclination, le bonheur inestimable de vous posseder? Ah, trop adorable Dugmé, quelques souveraines que soient les Loix de l'état, un veritable amant les met au dessous de celles de l'amour, il veut tout devoir à l'objet de sa passion, & ne regarde la politique que comme un ohstacle qui a presque toûjours traversé la fesscité des veritables amants. J'examinay en ce moment le visage de maReine j'y vis une alteratio manifeste, ses regards troublez qui sembloient. chercher les miens craignoient en même tems de les rencontrer, & si elle n'avoit en ce mo. ment rapellé sa fierté ordinaire, ses beaux yeux qui paroissoient des plus languissants, auroient peut êtrelaissé échaper quelque trait qui m'auroient fait connoilie

148 Conies Chinois ou les

Avantures de Fum Hoam. 149 tre tout ce qui se passoit dans se fond de fon cœur. Houschenk. me dit-elle, vostre passion est vive, & je ne suis pas assez tranquile pour y répondre; laissezmoy, je vous prie, chercher un repos que votre presence & le souvenir de votre merite interronipent toûjours, depuis le premier moment que je vous ay vû ; je mejettal de nouveau à ses pieds, elle me releva, me donna sa main à baiser,& je la quittai en jettant fur elle un regard qui lui fit connoistre tout le desordre de mon ame:enfin, Madame, la nuir qui precedoit mon mariage étoit venuë,&je m'érois mis au lit pour y reposer quelques momens lorsqu'un reve affreux troubla tout le plaisir de mon sommeil; ma chere Gulbaze m'apparut fondant en larmes : qu'allez - vous faire', Houschenk, me dir elle, avez-vous déja oublié toute la

150 Cantes chinois on les

tendresse que vous aviez pour moi jeune temeraire, l'éclat du Trône vous ébloilit, tremblez en y mettant le pied, vous allez vous y noircit d'un crime asseux sie ne le parrage pas avec vous

en y mettant le pied, vous allez vous y noircir d'un crime affreux si je ne le partage pas avec vous. Je m'éveillay en sursaut dans un extrême effroy: que signific ce réve extravagant, m'écriai-je? Il n'y faut faire aucune attention, je ne puis épouser Gulbaze sans faire tort à la nature. Quelque resolution que l'eusse prise à ce sujet, je ne pus yaincre ma frayeur, elle augmenta lorsque quelques momens après on vint pour m'habiller des habits les plus superbes, & que les plus grands Seigneurs de Perse me conduisirent dans la Mosquée du Palais où j'épousay la charmante Dugmé.

Quelque raison que nous eussions, la Reine & moi, d'êtrecontents, nous étions dans une mès-

Avantures de Fum Hoam. 189 très-violente agitation; malgré les efforts que nous faisions pour la vaincre : je m'apperçûs le premier de celle de mon époufe je l'attribuai au regret d'avoir époulé un inconnu, & je . lui remoignai la vive douleur que mes soupçons faisoint naftre dans mon cœur : non, mon cher Houschenk, me-dir-elle vos soupçons sont injurieux à matendresse, je puis à present vous avouer sans rougir à quel point je vous aime; mais un rêve que j'ai fait cette nuit me courmente, le Roi Bahaman mon pere m'est apparu, il m'adeffendu de vous épouser & m'a prédit des malheurs sans nombre si je ne lui obéissois pas; comme je n'ai pas assez lieu d'être contente de mon pere pour respecter sa memoire : malgré des ordres si précis je n'ai point hesité . à vous donner la main, & voi-

Ts2 Contes chinois on les là le sujet de mon agitation: ah ma chere Reine, dis-je alors à Dugmé, un rêve pareil a fair le mêmeeffet sur mon cœur, mais j'y ai eu aussi peu d'égard que vous, nos imaginations échauffées ont produit ces fantosmes, notre amour va bien-tôt détruire le vain obstacle qu'ils ont voulu apporter à notre mutuelle satisfaction; en effer nous passames le reste du jour avec assez de tranquilité; la nuit vint; on deshabilla mon épouse, ses esclaves la mirent au lit; pour moi après avoir renvoyé tous les Vizirs que je comblay de presents, & sur tout les deux à qui je devois le Trône, j'allai me metere à ses côtez.

Il sembloit que rien ne s'opposoit plus à mes desirs que la pudeur de Dugmé, je la conjurois de la bannir pour toûjours, lorsque ma chemise s'étant ou-

verte:

Avantures de Fum-Hoam: 147. verte sur mon estomac elle y remarqua à la lueur des flambeaux de cire qui éclairoient notre appartement, une marque qui representoit parfaitement une Tulipe, elle fit en ce moment un cry étonnant. Oh Ciel! dit-elle, voila donc l'explication de mon rêve; alors me repoussant avec une force extrême, elle se jetta hors du lit, se sauva dans un Cabinet où couchoit une vieille esclave qui l'avoit élevée,. & referma brusquement la porte fur elle.





### IX. SOIR E'E.

Suite de l'Histoire d'Houschenk & de Gulbaze.

JUgez, Madame, de mon & tonnement, pour suivit le Mandarin, je me couvris promptement d'une robe, je courus à cette porte; on refuse de me l'ouvrir, & après plufieurs supplications je l'enfonçai, & trouvai la Reine évanolile entre les bras de sa vieille esclave appellée Sunghier ; quel est donc le sujet de tout ce trouble, lui demandai-je, & pourquoi la Reine qui jusqu'à present a eu tant de bontez pour moi, me fuitelle avec horreur? Expliquez-le moi

Avantures de Fum-Hoam. 194. moi je vous en conjure : Sunghier sans me repondre ouvrit ma robe, & me voyant cette Tulipe à l'endroit du cœur, ah, la Reine a bien raison, me ditelle, c'est cette fațale marque qui la reduit en l'état ou vousla voyez: Dugmé en ce moment ouvrit les yeux, elle les toutna languissamment sur moi & me tendant les bras, al, moncher Houschenk, s'écria-t-elle, loué soit le grand Prophete que je n'ai point souillé mon lit par un inceste : vous êtes mon file. - Moi, Madame, lui repondis-je avec le dernier étonnement, celaest impossible, & puisqu'il fauc que je vous instruise de ma naissance dont je voulois vous cacher la bassesse, je dois le jour à un Teinturier des Fauxbourgs de Schiraz surnommé Topal, parce qu'il est boiteux : je n'ay jamais pû m'accoûtumer à une vie si

Contes chinois on les mechanique : emporté par mon courage, j'ay acquis quelque gloire dans vos armées, & ma Reine a eu la bonté de payer du don de sa main, & de son cœur quelques belles actions qui ont eu le bonheur de lui plaire.

Houschenk, reprit alors Dugmé d'une voix languissante, plut au Ciel que ee que vous me dites fût vray, & que Topal pût arracher de mon cœur l'horreur secrette que la nature m'inspisoit pour notre mariage, & dont ma tendresse a triomphé, vivons comme frere & sœur jusqu'à ce que ce mistere soir éclairci, &parrons dès demain pour Schiraz.

Il fallur me conformer aux volontez de la Reine, nous parrîmes le lendemain, & nous arrivâmes au Palais de Schiraz d'où elle envoya chercher Topal; quelle fur la surptise quand on l'eut introduit das un Cabinet où

Avantures de Fum-Hoam. 157 il n'y avoit que Dugmé, fon esclave & moy, d'apprendre par quel moyen j'étois devenu Roy de Perse : il se prosterna à nos pieds, & la Reine l'ayant relevé, Topal, lui dit-elle, il vous. sied mal d'être dans cette posture; benissez seulement le Ciel d'avoir produit un fils; dont la valeur éclarante a merité le Trône, & yenez vivie avec nous dans l'opulence, & les dignitez reservées pour le pere de l'Illustre Houschenk. Ah, Madame répondit To-

pal en tremblant, Househenk n'est pas mon fils: à qui donc dois-je le jour, m'écriai je plus passe que la mort? Je l'ignore, Seigneur, me repondit ce bon homme, il y a environ dix neuf, ans que je vous rrouvay dans un Costre d'Ebeine qui flotroit sur la riviere de Baudemir, & qui s'embarrassa dans les étosses que

118 Contes Chinois on les j'avois mises à l'eau : les richesses de vos langes & les bijoux dont vous étiez paré, me firent croire que votre naissance étoit illustre. & qu'il falloit que quelque astre malin vous cut codamné à perdre la vie avant que d'en connoistre l'usage; je vous tiray du coffre, ma femme vous nourrit avec sa fille Gulbaze, & vous m'avez quitté, Seigneur, au moment qu'informé de la repugnance que vous aviez pour ma profession. j'allois vous instruire de l'obscurité de votre naissance.

J'étois si surpris du discours de Topal, que je ne m'appercevois pas que la Reine renversée sur son Sopha repandoit des larmes en abondance; j'ordonnay à ce bon vieillard de se reeirer pour quelques moments. & me jettant aux pieds de Dugmé, que je sçache du moins, Madame; sui dis-je ; par quel-

Avantures de Fum-Hoam. 159 Le avanture je vous dois le jour. & qu'elle raison il y eut de m'exposer sur la riviere de Baudemair: ah, mon fils, s'écria Dugmé, dois-je vous apprendre une chose dont je ne puis me souvenir sans horreur? & de quels termes me servir pour le faire? Mais comme cet horrible secret n'est sçû que de la fidelle Sunghier & de moy, & que vous avez un extrême interest de le renir caché, je ne risqueray rien de vous en instruire, quelque repugnance que j'aye à le faire.

Contes chinois ou les



## HISTOIRE

De Dugmé, Reine de Perse.

Ahaman mon pere, & Roi B de Perse faisoit une partie de l'année sa residence à Schiraz, il n'avoit que moi d'enfans, & plût au Ciel que je fusse morte au moment de ma nail-Sance; la Sultane ma mere cessa de vivre que j'avois à peine douze ans, & pour mon malheur, je me trouvai trop belle; mon pere qui éroit generalement aimé de tous ses sujets, pensa mourir de douleur en perdant la Reine, ses Vizirs eurent beau luy representer que son affliction étoit trop outréc.

trée, il ne les écouta pas & fe renfermant dans son Serail', il ne voulut voir personne pendant plus de trois mois: je partageois sa douleur autant que

dant plus de trois mois: je partageois fa douleur autant que
mon âge pouvoit me le permettre, & Bahaman attendri par
des carelles que je luy faisois
Ans croire qu'elles tirassent à
consequence, ne put me regarder fans concevoir pour moy
un amour criminel, je n'avois
pas assez de discernement à mon

age pour demêler les sentimens, la seule nature me faisoit agir avec lui, & la tendresse que je lui temoignois ne faisoit qu'allumer l'horrible seu qui brûloit dans ses veines: mais quand je commençay à approcher de ma quatorzième année, l'âge me rendit plus raisonnable, & je

devins plus reservée avec Bahaman: cette conduite le reduisit au desespoir, il s'en plaignit à

Three . Th.

moi 🗗 🎜

162. Gantes Chinois ou les moi , je ne sçavois que réposdreàses plaintes, & je tâchois de les éviter le plus que je pou-Vois p quand je me vis tout d'un conparaquéd'unemaladie toutà - fait inconnue, je perdis l'appetit, j'eus des vomissemens continuels, & je sentis dans mes entrailles des mousemens qui m'étojent nouveaux, cela m'inquietois fort 282 l'ignorance de nos Medecins alloit peut être me caufer la mort, lorsque mon pere étant tombé dangerensemet malade, tous les soins que l'on prit de lui ne purent écarter de son lis l'Ange de la paose dont l'approche l'effrayoit extremement: comme il s'apperçût qu'il n'avoit plus que quelques momens à vivre, & qu'il étoit prest à rendrecompte de ses actions devant le redoutable tribupal de Dieu, il sit sortir tout le monde de sa chambre à l'exception de Sunghier

Avantures de Pum Hoam. 163:

ghier & de moi : approchez, mafille, me dit il, recevez mes -derniers adieux & accordez-moile pardon d'une faute que l'exe--crable passion que j'ai conçûe pour vous m'a fait commettre; vous étiez trop sage & trop verrueuse pour y repondre, mais -profitant d'un sommeil que je vous procurois tous les soirs, ainfl qu'à Sunghier, je me suis livré au plus derestable de tons les crimes en abusant de votre innocence, voilà ma chere Dugmé, l'origine de votre maladie. Vous pouvez vous imaginer, Scigneur, poursuivit la Reine de Perse, ce que je devins en co moment; la rage & le desespoir me firent vomit mille imprecations contre Bahaman ; il·les ésoûta avec humiliation, je merite encore plus que tout celas. me divil', mais sauvez l'éclas, que toute la Perseignore & mon

L. 2.

crime

Contes chinois ou les crime, & votre honte, je vous charge de ce, soin, Sunghier, ajoûra-t-il en parlant à cette femme, emmenez Dugmé hors de ces lieux, ses justes fureurs feroient peut-être connoistre un secret qui doit être enseveli dans un oubli éternel ; je vais donner ordre à present aux affaises de mon état : Sunghier m'arracha de la Chambre de Bahaman, il y fit aussi-tost entrer ses Vizirs & m'ayant fait proclamet Reine de Perse, il. leur ordonna de reconnoitre pour leur Monarque celui que je me choisirois pour epoux. Comme mon pere avoit toûjours gouverné ses sujets avec une grande douceur, & qu'il en étoit tendrement aime, ses ordres furent ponctuellement executés, on m'arracha du fond du Palais où je me livrois au plus affreux desespoir pour me pla-GCF.

Avantures de Fum-Hoam: 1997 ser sur le Trône aussi-tost que: Bahaman fut mort; & m'étant ensuite retirée dans ce même appartement sous pretexte d'y pleurer un Monarque dont je deteltois & dont je deteste encore la memoire, j'y restay six moiss sans me montrer au public,. pleurat sans cesse l'infamie qu'un: fort cruel m'avoit fait souffrir: quand l'heure fur venuë j'y donnay le jour à un enfant qui vintau monde avec une Tulipe: marquée très - distinctement à L'endroit du cœur, ce fut Sunghier qui reçût le fruit du derestable amour de mon pere, je: ne pus le regarder sans fremir.

mes entrailles se révolterent contre lui, & dans le premier mouvement de ma fureur, j'ordonnai à Sunghier de l'aller jetter dans: la riviere de Baudemir, qui coule aux pieds de ce Palais : elle

fortit aussi tost & revint après

166 Contes thinois on les un quart-d'heure,m'affurer qu'elle venoit d'executer mes ordres : ah Seig, que la nature est forte & puissante dans nos cœurs ! Tout mon ság se glaça à cette nouvelle j'eus regret à ma cruauré,& je: plaignis avec des larmes de sang: ce malheureux enfăt. Après avoir donné un tems assez considera-· ble à ma douleur & m'estre entierement rétablie, je parus aux yeux de mon peuple, & malgré l'extrême mélancolie qui ne m'a: jamais quittée, il me trouva fis belle qu'il me pressoit sans cesse: de lui donner un Monarque dont: la posterité pût gouverner la Perse; envain trois ans après la mort de Bahaman j'épousayile: Prince Koud Addan qui joignire la Circassie à la Perso. Ce Momarque n'a cu de moy que dess filles, & j'ay pleuré veritable! ment sa mort arrivée il y 4: huit mois par une chute de Choval: . .

Avantures de Fum-Hoam. 167 val; c'étoit un Prince aussi brave que vertuenx, il m'aimoir swec une tendresse sans égale,... . Se se n'estoit pas sans rougir,,. -que je passois si-tôt entre vos-

bras; j'étois forcée de vous aimer par la voix de la nature, cette même nature repugnoit à l'inclination qui me portoit à vous admettre dans mon lit, l'ombre de Bahaman m'avoit avertie de rejetter votre mariage, je regardois ce Conseil comme une suipe de sa jalouse sureur ; mais grace au Ciel, la marque que vous portez sur l'estomac m'a sauvée: d'un second crime aussi affreux que le premier : les Langes, les Bijoux & le Coffre d'Ebeine dans lequel Sunghier m'avoir depuis avoue qu'elle vous avoit exposé sur le Baudemir, la declaration simple & naïve de Topal, & mon cosur plus certain: que toutes ces preuves m'assu-

rent

168 Contes Chinois ou les rent que vous effes mon fils recevez-done, mon cher Houschenk; ces embrassemens purs & détachez de toute passion criminelle, & comme il n'est pas necessaire que le peuple sçache des secrets aussi importants;,. choilissez-vous une femme dans toute la Perfe, époulez la en seoret, j'adopteray tous ses enfans & je les feray passer pour les miens, voilà, mon cher Houfchenk; ce qui mettra le comble: à ma joye & à ma felicité:



### X. SOIREE.

Suite & conclusion de l'Histoire d'Houschenk & de Gulba?e...

H, Madame, m'écriai-je en ce moment, cette femme est toute trouvée? Ce serve l'aimable Gulbaze la fille de Topal, il y a six ans que nous nous. aimons avec toute la pureté imaginable; comme je comptois qu'elle étoit ma sœur , & que je craignois que notre passon ne devint criminelle, je quittai la mailon de colui que je croiois estre mon pere, le desespoir m'avoit engagé à prendre parti dans votre armée, j'y cherchois la Tome 71.

Contes chinois ou les mort, & je l'aurois sans doute trouvée, si le Ciel qui s'intoresse visiblement pour moi n'avoit permis que comme un foudre de guerre je rerrassasse vos ennemis, sans recevoir la plus legere blefiure; accordez donc, Madame, à mes feux cette adorable fille, qu'après vous, l'on peut dire être le modele de toutes les perfections, ah j'y consens de tout mon cour, reprit Dugmé, ordonnez à Topal qu'il aille chercher Guibaze, j'ay un empressement très-vif de la voir & de l'embrasser, j'executay, Madame, poursuivit Fum-Hoami, les ordes de la Reine de Perse, Gulbaze parur une heuse après avec toute la modefie d'une personne de son âge, elle reçut de la Reine toutes les careflesimaginables : cette Prinecse me sie remarquet en elle mille graces qui me parurent

Avantures de Fum-Hoam. 171 toutes nouvelles, & lui ayant dit qu'elle sçavoit, à n'en point douter, que j'étois neveu du Roy deffunt, & qu'elle avoit quelque scrupule de vivre avec may comme mari & femme, elle ajouta qu'elle souhaitoit que je l'épousasse dans le moment même, & qu'elle ne vouloit de nous pour toute reconoissance, qu'un secret inviolable de notre part & de celle de Topal; je ne puis vous exprimer, Madame, quelle fut la satisfaction que Gulbaze & moi nous ressentimes à des ordres si précis, nous les exècutâmes sur le champ, je devins l'époux de cette aimable fille, & la Reine ptit sur son compte cinquarçons que j'eus d'elle, & qui passerent puor estre ses enfans.

Au milieu de tant de sujets d'estre contente, Dugmé se livroit très-souvent à une noire

M 2 mé-

Contes Chinois ou les mélancolie, & lorsqu'elle jettoit la veue sur moi, je voyois quel-quesois des larmes qui couloient de ses yeux malgré elle; je fis ce que je pus pour dissiper par des plaisirs toûjours nouveaux les triftes idées qu'elle se rappelloit sans cesse du Roi Bahaman son pere, elle succomba au chagrin mortel qui la devoroit elle tomba malade, & tout l'art des Medecins n'ayant pû lui conserver la vie, elle mourut entre mes bras & ceux de Gulbaze, après m'avoir prié en presence de tous les Vizirs d'épouser cette belle fille qui passoit pour sa favorite. La mort de ma mere me cau-

sa mort de ma mere me causa une douleur excessive: suivant
ses ordres j'élevay Gulbaze sur
le Trône; j'en eus encore trois
silles & après avoir vêcu l'un &
l'autre dans une union perfaite
jusqu'à une extrême vieillesse,
res-

Avantures de Fum-Hoams. 173 respectez & honorez de nos enfans & de nos sujets, nous nous lassames des soins attachez à la Couronne, nous la remîmes à notre fils aifné, après avoir donné des appanages considerables aux quatre autres & à leurs sœurs, nous ne nous conservâmes que la Circassie, où nous nous retirâmes, & où nous etimes la consolation de voir regner la paix entre tous nos enfans, jusqu'au moment que par la volonté du grand Prophete, nous quittâmes Gulbaze & moy en un même jour une vie qui auroit esté à charge à celui ou à celle de nous deux qui auroit furvêce à l'autre

#### 

J'Avouë, dit la Reine de Gannan, que cette Histoire ma fait beaucoup de plaisir, & que M 3 les les situations en sont rout-à-fait interessantes, mais que devintes-vous ensuite



HIS.

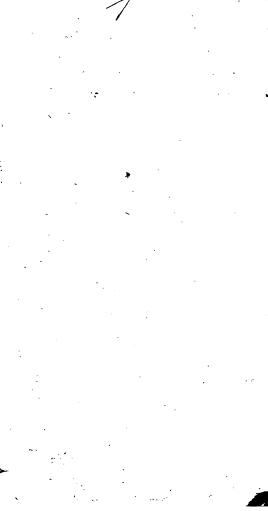



# HISTOIRE

De la Belle Hengu.

Je passay, continua le Man-Jeune sille de Cananor, (4) appellée Hengu; mon pere qui étoit Marchand de Fiquaa (b) étant mort quelque temps avant que je visse le jour, ma mere qui continua son commerce m'élevoit avec autant de soin que son état pouvoit le lui permettre: toûjours retirée dans un petit appartement assez propre

[4] L. Royaume de Ginanot est dans la Malabat entre Decan & Lelap comorin.

[b] Fiquaz est une offece de Biera-

avec une vicille esclave nommée Gebra, y passois la journée à travailler à des ouvrages convenables à mon sexe, & je jouissois de cette douce tranquillité qu'aucune passon n'avoit encore troublée, lorsqu'un malheur qui arriva dans notre maison dérangea tout l'ordre de ma conduite.

Plusieurs Seigneurs Indiens ayant un jour pris querelle dans notre Boutique, on sit vainement ce que l'on pût, pour empêcher qu'elle n'eût des suites fâcheuses : il y en cut un qui reçûr un coup de poignard dont il fut blessé dangereusement; on courut promptement chercher un Chirurgien pour le panser, mais étant tombé dans un proifond évanouissement on ne jugea pas à propos de le transporter chez lui, & ma mere le fit mettre dans son propre lit; la playe se trouva très-prosonde, mais comme

Avantures de Fum-Hoam. 177 comme elle n'étoit pas mortel--le, le jeune Indien fut bien-tost hors de danger; il rendit graces à ma mere des foins qu'elle avoit pris de lui, & avant que de quitter notre maison il saist le moment qu'il y avoit le plus de monde dás la Boutique, & que ma mere étoit le plus occupée; & s'appuyant fur le bras de fon esclave il entra dans ma chambre sans que je m'attendisse à cette vilite; si je fus surprise à sa veuë, · la mienne fit sur lui une telle impression qu'il pensa s'évanotiir; ah, mon cher ami, dieil à son esclave, tu ne m'as point trompé, voilà la plus charmante personne qu'il y ait sur la terre, & que je m'estimerois heureux d'en être aimé avec autant d'ardeur que je l'adore! Je vous avoüeray, Madame, que je me trouvay dans une confusion extrême, je n'a-

178 · Contes Chinois on les vois jamais vû homme si bien fait que Cotza-Rechid, c'est ainsi que s'appelloir ce jeune Seigneur, & ma vanité se trouva si flattée par ses hommages respectueux, que j'en fus éblouie; Seigneur, lui dis-je cependane, je sçay la distance qu'il y a de vous à moy, elle ne me permet point de devenir votre époufe, & j'ay trop de vertu pour être votre maîtrelle: ainfrie vous suplie de cesser vos railleries, c'est fort mal recompéser les soins que nous aves pris de votre vie;ah,toprit Cotza-Rechid, je patle tretferieusemer, je n'ay jamais rien vû de si parfait, j'en atteste tous nos Dieux, qu'ils me punissent de la mort la plus cruelle, si je ne fais confister mon unique bonheurà être aimé de l'adorable Hengu: Gebra qui jusqu'alors avoit gardé le silence, crut voir la sincerité peinte dans les yeux de monanant, Seignent, lui dit - elle,

Avantures de Fum-Hoam 179 majeune maistresse, ne se laissera pas séduire par de simples discours , quoiqu'elle soit d'une naissance fort inferieure à la vostre: sa beauté, si elle étoit connue de notre Sultan, pourroit la placer sur le Trône de Cananor, ah, je ne le sçay que trop. s'écria Cotza-Rechid, & je ne: prétends à son cœur que par lesvoyes les plus legitimes; que vous dirai-je, Madame, poursuivit Fum Hoam, Gebra fut gagnée par les presents de monamant, il feignir deretomber ma-Jade pour avoir occasion de mevoir plus commodement, il me donna pendár plus d'unmois tous ·les momens que ma mere étoit à: , la Boutique, je le trouvai toûjoursrendre & soumis je l'aimai à mon tour avecune passion égale à la. Genne, & après avoir pris avec lui, en presence de Gebra, desengagements que je croiois bien fours-

Contes Chinois ou les feurs, je m'abandonnay sans reserve à tout mon amour ; ma mere ignoroit notte commerce, elle n'auroit jamais consenti à ce mariage secret, ce fut aussi la raison pour laquelle Gebra me conscilla de ne lui en point parler ; il étoit temps cependant que ce mistere éclatat, mon époux s'étoit retiré du logis il y avoit déja du temps, ne pouvant plus y rester avec bienseance; & je sentois que j'allois bientost devenir mere, je ne sçavois quel parti prendre, celui de l'enlevement qui me fut proposé me parut le plus seur; je sortis de la maison une nuit des plus noires accompagnée de Gebra: mon époux nous attendoit à la porte de la ruë, il nous conduisit à un magnifique Château qu'il avoit à une lieuë de Cananor, & je commeçay alors à jouit en liberté de sa chere presence; cette

Avantures de Fum-Hoam. 181 cette joye sut bientôt interrompuë par une nouvelle qui me toucha très vivement, ma mere sur si sensible à ma suire qu'elle en romba dangereusement malade, la sièvre la prit avec beaucoup de violence, & elle mourut en peu de jours en me donnant toutes les maledictions imaginables, & qui n'eurent que trop tost leur esset.

Je conçûs un cruel desespoir de cette mort dont j'érois la cause, & je me sérois mille sois poignardée sans les soins de Gebra & de Cotza Rechid, dont les 
empressement secherent bientôt mes larmes, & je l'oubliai totalement pendant deux ans, que 
je passai dans les délices que 
goûtent deux amants qui s'aiment très tendrement.

Cotza Rechid étoit le plus charmant, & le plus amusant de tous les hommes, il étoit sans cesse

182 Contes Chinois ou les.

cesse à mes genoux & me pro-testoir que son amour dureroit jusqu'au tombeau; lorsque je crus m'appercevoir en lui de quelque refroidissement, je fis mes efforts pour en decouvrir la cause, & comme je ny pus parvenir je m'abandonnai à une douleur si vive que je n'avois plus un moment de repos; mon sommeil, lorsque je commençois à vouloir dormir, étoit extraordinairement agité, je voiois en reve cent fantomes extravagants. inconnus dans la nature, & plus bizarres les uns que les autres, & les songes affreux se rerminoient toûjours par des menaces que ma mere me faisoir, que je serois bien tost punie de la dureté que j'avois eue pour elle.

Cotza Rechid qui me negligeoit fort & qui depuis quinze jours, sans faire attention à ma' douleur, faisoit sa residence? Canapor,

Avantures de Fum. Hoam. 184 Cananor, parut un jour sensible à mes maux : après m'avoir fait quelques legeres caresses, il me proposa de prendre l'air hors de son Chârcau, & comme je n'avois point d'autres volontez que les siennes, je me disposai à lui obéir, & après avoir ajouté quelques ornements à ma beauté, pour tâcher de reparer leron que mon affliction & mes infomnies lui avoient causé, nous montames Gebra & moi dans un Palanquin, & Cotza-Rechid à cheval, nous fimes ainsi deux bonnes lieuës, & nous arrivâmes'à une petite maison champêtre qui lui apppartenoit : c'ésoit la situation la plus riante que l'on pût voir, un vieil Indien qui en avoit le soin vint nous en ouvrir la porte, les Jardins étoient d'une propreté achevée & une fontaine d'eau vive & delicieuse nous ayant invité

184 Contes Chinois on les invité de nous asseoir sur les bords de son bassin, s'on nous y servit des fruits excellens.

Je remarquai une inquietude extrême sur le visage, de Cotza Rechid, il ne mangeoit point, il détournoit ses regards de dessus moi; qu'avezvous donc, mon cher époux, lui dis je tendrement, & en quoi ai-je en le malheur de vous déplaire? Il ne me répondit point, un torrent de larmes qui me couvrit alors le visage acheva de porter la confusion dans son ame ; je m'évanoüis entre les bras de Gebra, & après être revenue à moi-même, je fus dans un étonnement sans égal de ne plus voir auprès de moi Cotza-Rechid . & de trouver à mes pieds une bourse de velours vert très-pelante.

#### XI. SOIREE.

Suite de l'Histoire de la belle Hengu

Ebra ayant promptement ramassé la bourse l'ouvrit; elle la trouva pleine d'or, accompagnée d'une lettre pour moi, figurez vous, Madame, ce que je devins, en y lisant à peu près ces paroles.

peu près ces paroles.

Des raisons particulieres
m'ont oblige de me marier,
piépousay il y a huit jours la
fille du Gouverneur de Cananot, & je dois la conduire
demain à mon Château, il
faut, Hengu, que vous lui cediez une place qui lui appar-

186 Contes chimit au las 5, tient. Pour vous dédomager de

», tient Pour vous dedomager de », la perre que vous faites de mon », cœur, je vous laisse maîtresse », absolué de ceste Maison & de

" absolue de cesse Maison & de ", ses dépendances dont je vous ", fais present ainsieque de cinq ", mille roupies d'or, tâchez d'y

mille roupies d'or, tâchez d'y

vivre tranquille avec Gebra,

con faites point d'éclat si

vous ne voulez déplaire à Cot
va-Rechid.

2 za-Rechid. Je n'entreprendray point, Madame, dit le Mandarin, de vous raconter quelle fût ma ra-ge, quand je revins de la premicre surprise, où me jetta la lecture de cette lettre : il n'ya dernier point qui puille bien connoistre l'état où je me trouvai, j'en fus si vivement penetrée que je m'étonne comment je n'en mourus point, & mon cœur livre à tous les assauts de la jalousie, & de la fureur, me-

Avantures de Fum Hoam. 187 dita les plus noirs desseins : malheureuse Hengu, m'écriai-je, puisque par un ourrage que l'on fait à ton sexe on te prive de

l'exercice des armes, & par consequent du plaifir de pouvoir laver ton affront dans le sang; cherche une autre voye pour re venger de l'ingrat qui t'abandonne, qu'il perisse ainsi que ton odieuse rivale par le poison le plus subtil, mais continuai je,ch: comment executer ce ridicule projet? Toutes les voyes ne te Tont-elles pas fermées pour réuffir? Ah meurs donc plutoft mille fois que de furvivre à l'in-Milelité de ton époux : alors me Milillant de mon poignard, j'alfois me delivrer de tous nies tourments, lorsque Gebra me Farrachant me promit que fans: rien illquer elle viendroit à bout de perdre ma fivalle, & de me

188 Gentes chinais on les

Cotza Rechid, mais que pour y parvenir il faloit user d'une grande dissimulation.

Cette promesse tarit la source de mes larmes & je me preparois à l'écouter avec attention, lors que le vieillard Indien qui avoit le soin de cette maison vint avec ses filles se prosterner àmes pieds; Madame, me dit-il, je viens faire hommage à ma nouvelle maistresse, voilà l'écrit par lequel Cotza Rechid vous fait donatio de tous les biens qu'il possede en ces lieux, nous étions ses esclaves, nous devenons les vôtres, & nous esperons trauver en vous autant de bonté, qu'en Cotza-Rechid qui étoit le meilleur maistre du monde : je receus les foûmissions de ce bon hamme & de ses filles, avec douceur, & sentant que j'avois besoin de repos, je me retiray dans un appartement d'une grande simpliAvantures de Fum Hoam. 189 cité, mais d'une propreté charmante & dont les veuës n'étoient bornées que par des campagnes delicieuses qui dépendoient de cette maison.

J'y trouvai toutes mes hardes que mon perfide y avoit fait apporter sans que je le sçûsse, cerse veuë renouvella toute ma douleur; c'est donc pour toûjours que je vous ai perdu, mon cher époux, m'écriai-je? Vous m'avez lâchement trompée, & abusant de ma simplicité & de vos sesments affreux, vous m'abandonnez pour vous jetter entre lesbras d'une auere : ah., je ne survivrai point à ce malheur Que vous estes vive, me die alors Gebra, fiez vous à moi , ma chere Hengu, vous serez bientost vengéc: les nouvelles promesses de Gebra appaiserent un peu mondesespois, elle m'instruits de ses desseins, & j'en atrendis l'effer

190 Comes chinois ou les avec impatience. Cotza-Rechid

vous a trop aimé pour vous abandonner sans retour, me dir Cebra, il ne manquera pas de venir avant qu'il soit peu dans ces lieux, il s'informera de vos esclaves de quelle maniere vous y vivez, feignez d'avoir beaucoup de tranquillité, marquez autant que vous le pourrez une liberté d'esprit qui témoigne votre détachement pour lui, je vous réponds bien-tost du suc-

-cès de mes charmes: Je suivis trés exactement les conseils de Gebra, je me contraignis devant le vieillard, & fos filles, j'affectai même quel--quefois beaucoup de gayeté, & je parlai si souvent contre les engagements de cœur aufquels nome lexe le tivre trop ailément, que les discours qui éroient rapportez à Cotza-Rechid ; lui A-Tent croire qu'il pouvoit me voit

Avantures de Fum-Hoam. 191 sans craindre mes reproches : en effet un jour que je m'y attendois le moins, & que je me promenois dans mon jardin , je le vis-. tout d'un coup paroistre; je suis content de vous, Hengu, me ditil, vous avez pris le bon party,. l'emportement vous auroit pour jamais banni de mon cœur ; vivezpaisible en ces lieux, & permettez que je vienne quelquefois y inscreompre votre solitude: je répondis conformément à les. defirs, & aux instructions de Gebra, & comme la conversatione pouvoit gueres le terminer sans qu'il se presentat quelqu'occasion de parler de sa femme, je lui demandai sælle étoit affez belle pour esperer de fixer étetnellement son cœur, il m'en fic alors un portrais qui m'aureit: fair moutis de douleur , li je n'avois eu la force de me contraindre, mais je sçus se bien entrer

Contes chinois on les dans tous ses sentimens, qu'il ne s'apperçue point de l'émotion dans laquelle l'étois, & continuant à me détailler toutes les perfections du corps & de l'esprit de ma tivale, qu'il élevoit au desfus de tout ce qu'il y avoit de plus beau, je l'arrêtai pour lui dire que je lui cedois en tout, mais que pour la chevelure, je ne connoissois aucune femme qui pût fe flater de l'avoir plus belle que moi; il se mit à sourire, la dispute s'échaussa,& comme il ne m'étoit pas permis d'aller jusqu'à son Chasteau, je lepriai de m'apporter quelques uns de ces beaux cheveux qu'il vantoit tant, pour les comparer aux miens, il me Je promit & après avoir passé avec moi le reste du jour il se re-

sira.
Gebra charmée que j'eusse si bien profité de ses seçons, n'eut pas plutost entendu les promesAvantures de Fum Hoam. 193

Les de mon infidele époux a qu'elle sur promptement chercher des herbes possifierées, des pierres & des racines inconnues à tout autre qu'à elle, & par des charmes possifiante à quoi elle étoit instruite des sa plus tendre jeunesse, elle prépara une more fineste à ma rivale.

Le moment que je souhaitois avec tant d'ardeur arriva enfin;
Cotza-Rechid vint me voir environ quinze jours après sa pre-

viron quinze jours après sa premiere visite: voyez, me dit il en m'abordant, si je suis prevenu en faveur de mon épouse, examinez cette boucle de cheveux, & convenez que leur noirceur & leur brillagt est fort au dessus des vôtres ; je m'approchai d'une fenêtre pour les voir au plus grand jour, & seignant de les regarder avec attention, j'en derobai une partie que je lâchai dans mon sein, & je lui .. Ime : 1.

sendis le reste après être convernué par complaisance, & pour mieux l'éblouir que les miens ne pouvoient pas entrer en comparaison avec ceux de ma rivale; si fit un grand éclar de rire aiors, & paroissant charmé de ma bonne soi, il sut toute la journée d'une humeur charmante, & ne me quitta que sort tard.





### XII SOIREE

Suite & conclusion de l'Histoire de la belle Hengu.

ស ទី១ សង្គមស៊ី ទ

FE ne fus pas plutost hors de la presence de Cotza-Rechid; que pleine de mon refleiriment je me preparaià la vengeance avec toute la ponctualité necessaire dans de pareils misteres: la nuit répandoit son ombre épaisse sui la terre lorsque Gebra & moi, les cheveux épars, & deminuesi nous étant placées en pleine campagne, nous appellames à notre secours les genies les plus malfailants. A nos horribles conjurations nous vîmes bientost les ćroi196 Contes Chinois ou les étoiles perdre leur lumiere, & marquer d'espace en espace des traces effrayantes de leur changement de situation; la Lune qui pour lors étoit enfermée dans un nuage épais nous mettoit dans une obseurité qui étoit legeremét dissipée par deux torches de poix enflâmées que nous avions à la main. Elle paroissoit tantost ensanglantée & tantost brillante de flammes & de seu, & nous voions distinctement tomber autour de nous une pluye d'éteincelles ardentes, au lieu d'une rosée salutaire & nourrissante; je commençois à ressentir une extrême agitation à la vûë de tant de prodiges, lorsque Gebra frappant trois fois l'air d'une baguette puissante, & prononçant les noms les plus barbares avec des contorsions horribles, elle secous sur la flamme de nos flambeaux les cheveux que j'avois derobés à Cotza-Rechid, & conjura les Divinités des enfers, qu'ainsi que ces cheveux se brûloient & se consumoient, la personne de qui ils étoient fût en ce moment consumée & détruite.

Je commençois à jouir d'une pleine vengeance, & je m'imaginois déja voir ma rivalle tout en feu, lorsque je me fentis tout d'un coup atteinte d'une ardeur extraordinaire qui me brûloit les entrailies; mon lang le coagula, mon cœur se retrecit, mes membres se desseicherent, & au grand étonnement de Gebra, je tombai à terre en poussant les gemissements les plus affreux. Ah, perfide Cotza-Rechid m'écrialie., d'une voix mourante, tu as bien connu quel ufage je voulok saire des cheveux de ta femme, tu m'as sans doute apporté les miens propres dont je t'avois fait present, lorsque j'avois le bonheur de te plaire, & je me donne la most à moy môme en voulant la procurer à ma rivalle. Je n'eus que le cemps de prononcer re peu de paroles; mon ame frustrée de sa vengeance sortie de mon miserable corps avec des cris capables d'estrayer les plus intrepides, & Gebra ne veulant point me survivre se perça le recur d'un coup de poignard.

## **ሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕ**

Fun-Hoam, passons l'éponge sur une more aussi triste
& que je meritois bien en quittant le corps de cerre malheureude sile, je me trouvai sans interruption dans disserents états
pen interessants; quel plaisir auaiez-vous d'entendre le recit des
alangers que j'ay courus sous la
forme d'un Serpent, la triste &
en-

Avantures de Ennestiatus. ennuyeuse vie que j'ay menée franc chonere, & chauve fouris, les plaintes amoureuses que je faifois sous la figure d'un tendre Rossignol, les malices continuelles ausquelles je m'érudiois ésant Singe. Ah, pour celles-là, interrompit la Reine de la Chine, je veux les sçavoir, & vous me ferez un très-grand plaisir de me les raconter. Puifque Votre Majefté le souhaite, dit le Mandario, je vais la satisfaire.



# **AVANTURES**

Du Singe Moroug.

Uelque temps après ma Desque temps - la la maissance dans une Forest des Indes, je sus pris de la glu dont je fus affez fot pour me frotter les yeux, en voulant imiter un Chasseur à qui j'a- , vois veu se les laver dans un bassin plein d'eau: & l'on me vendit à un seune Chinois qui me nomma Moroug & qui en me faisant jeuner très-severement, lorsque je n'obéissois pas à ses commandements, me renstift souple & stadroit que je paſ-

Avantures de Fum-Hoam. 201 passois pour un prodige. Il m'avoit acheté un petit Cheval que je maniois avec autant de dexterité que le meilleur Ecuyer, & j'avois coûtume pendant sa course de faire sur lui des sauts si legers que l'on en étoit dans la derniere furprise ; en effer dans toutes les Villes des Indes par où je passois, l'on ne me regardois qu'avec admiration. Mon maistre y aiant fait un profit coliderable resolut de retourner à Cambalu. où je ne lui valus pas moins d'argent que das les Indes; les enfans m'apportoient ayec profusion toutes sortes de fruits. Comme je jouois avec eux sans leur faire aucuu mal, c'ésoit à qui me ferois le plus de caresses, & je rapporrois tous les jours une bourse pleine d'argent que j'avois attachée à ma ceinsure, que je ne manquois pas de gagner, ou d'escamoter à cette jeunesse qui

202 Contes chinos on les n'avoit pas de plus grand plaisir que de s'amuser avec moi.

Une bonne femme de Cambalu dont la maison joignoit par derriere à celle où logeait mon mailtre , s'étant laissé mourir, comme de dessas un perie roit je l'avois va emporter hors de son appartement, je resolus d'imiter les plaintes que je lui avois envendu faire, je me coulai adrojsement dans fa chambre; je mis une chemile & une coëffure de la dessure, & m'étant sourée dans fon lie j'accendis que l'on fût revenu de l'enterrement pour jouer une farce qui pensa me coûter la vie : les principaux parents de cette femme étant alors entrés dans sa chambre, je ne les eus pas plûtôt vû recommences icurs hurlements, que fortant la reste hors du lit, je fis les grimaces les plus hideuses; ces bonmes gens étrayés d'un évenement

Avantures de Fum Hoam. 203. fi nouveau, & s'imaginant que j'étois le diable, ils fe sauve--rent tous avec precipitation: voilà l'alarme dans la maison, L'on courur promptement à la Communaté des Bonzes les 2vertir de cette étrange avantul re, le plus ancien de ces prêcres assembla ses camarades & s'étant rous munis de torches, ils vinrent deux à deux à la chambre de la dessiunte. Je m'étois tranquillement remis au lit, lorsque je vis arriver ce beau correge, la peur étoit printe sur le visage de tous les bonzes, cela m'encouragea; & à peine en eus - je vû entrer une douzaine que sortant hrusquement du lit je sautai sur les épaules de seur schef, & lui mordant le nez & les oreilles, je lui fis faire des cris si aigus que ses confreres. Se culburant les uns sur les autres, ils l'abandonnerent à ma

fureur. Je fermai alors la porte fur nous, je le battis tout à mon aise, & après lui avoir dechiré ses habits en lambeaux, je lui jettai au nez la chemise & la coëssure de vicille, & m'élançant par la fenêtre, je regagnai le toît, & je rentrai dans le logis de mon maître.

Ce pauvre Bonze, après sa premiere frayeur s'apperçût bien d'abord à qui il avoir à faire, mais comme il n'étoit pas lé plus fort il souffrit mes coups avee beaucoup de patience, & en homme d'esprit qui sçait tiser avantage de tout, il ne m'eut pas piûtôt vû hors de la chambre, qu'ouvrant le porte il appella les autres Bonzes & leur reprochant leur lâcheté, il leur dit qu'il venoit de combattie un des plus puissats demons, & qu'après une dessense opiniatre dont il portoit des marques, il l'avoit COIL

Avantures de Fum-Hoam. contiaint à lui ceder la victoire. Alors aiant en la prelèce fait mu. rer la fenêtre par où j'étois entré dans cette chambre, il sortie de la maison comblé de presents & de gloire, & chacun le regardant comme un saint homme. Cela ne suffisoit pas pour lui, je pouvois paroitre encore sur les toits de cette maison; & parlà découvrir la pieuse trompetie. Il s'informa adroitement de l'endroit où demeuroit mon maître, & lui ayant rendu visise à la pointe du jour, il lui raconta naturellement son avanture, & le pria de changer de quartier. Comme il n'y a pas beaucoup de difference entre un pareil Bonze & un espece de Charlatan tel qu'étoit mon maître, ils furent bientôt d'accord, & nous allames demeurer dans un endroit fort éloigné; de sorte que cette avanture comique

206 Contes chinois en les fût toûjours ignorée dans Carnbalu.

On ne parloit au reste dans toute la Ville que des merveilles que je scavois faire; ma reputation passa jusques dans le lerait du Sultan 380 la Sultane favorite appellée Alischak, qu'il venoit d'élever sur le Trône, ayant cu envie de me voir, ce Monarque qui ne pouvoit lui tien tefuser, ordonna à mon maitre de me faire faire tous mes exercices en sa presonce. Elle fut charmée de mon adtesse, & ayant temoigné une extrême passion que je lui appartinsse, il fallur qu'Yvam [ c'est ainsi que le nommoit mon maiere | me rémit entre les mains, & qu'il le contenta d'une gratification très considerable de la spart du Roi de la Chine.

Avantures de Fum-Hoam. 207



### XIII SOIRE'E.

Suite des avantures du Singe Morono.

l'Etois tellement accoûtumée à vivre avec Yvam, que je no voulus jamais obéir à la Sultane, je devins triste, & le Sulran pour faise plaisir à Alischak avant fait appeller mon maître; ille remit entre les mains d'un des principaux Eunuques à qui il recomanda de l'accompagner dans le serail toutes les fois que la Sultane le souhaiteroit, & de ne le point quitter pour quelque tailon que ce put être. Je n'eus pas platôt revou mon maître, que je repris ma premiero gayeS Contes chinois ou les ; & comme il étoit jeune & ien fait, Alischak ne put jetter s yeux sur lui sans concevoir es desirs contraires à l'honneur u Sultan. Ses regards furét biende les interprettes de son coeur, vam comprit tout ce qu'ils ouloient lui dire , & l'Eunuue qui devoit être present à ces itrevues, ayant été gagné à rce d'argent, ces amants le vint bientôt en toute liberté. Un ur que le Sultan étoit allé à e Chasse dont il ne devoit reair de quatre jours, & que j'és present aux caresses que la tane faisoit à mon maître, je tendis lui demander quels ént ses parens, & depuis quand étoit dans le Skrail Je n'y que depuis un an, lui dis-, mais que cette année m'a longue 1 Je hais le Sulran t que je vous aime; mon ches n, & plus je vous vois plus jc

Avantures de Fum Hoam. 209 je sens redoubler ma haine pour lui, mais puisque vous paroissez curieux de me connoître, je vais vous raconter les principaux évenemens de ma vie, & de quelle maniere je suis parvenuë à un honneur dont je fais peu de cas, & que les autres Sultanes ehereshent avec tant d'empressemens.



## AVANTURES

De la Saltane Alischak.

A mere nommée Dogandar étoit fille unique d'un niche Jouailler de Ceylan, (a): homme très severe. Elle avoit pour voisin un jeuue Indien appellé Ganem, qui l'ayant vû plusieurs sois à la senêtré en dévint passionnement amoureux. Comme Ganem étoit très-bien fait,

(a) Ceylan, Isse de la mer des Indes vers le Cap de Comorin, il y a une Monsagne que l'on croit estre la plus haute des Indes que l'on appelle pie d'Adam, parce que les Insulaires affusent que le premier hommes été créé sur cette Montagne & qu'il est enterré desson, ils pretendent aussi que le Paradis terrestre étoit dans leur Isse.



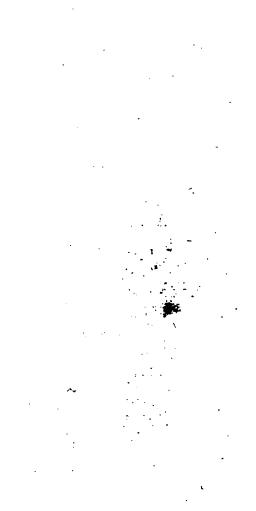

Avantures de Fum-Hoam. 211 il ne fut pas long-tems sans être aimé, & ma mere sçachant que son amant n'étoit pas assez riche pour que son pere voulus consentir à la lui donner pour époule, resolut de suit avec lui, & de se retirer dans quelque Isse de l'Oecan Indien; après avoir pris de jestes mesures pour l'execution: de ce projet, elle enleva tout ce qu'elle put d'or & de pierreries,. & s'étant embarquée avec son amant sur un Vaisseau qui partoire pour Timor; (a) ils furent jettez par une violente tempête sur la côte de Sumatra. (b) Ma mere qui étoit grosse de moi pensamille fois mourir das l'agitation: du Vaisseau ; elle n'eut pas plus tôt mis pied à terre, que ne voulant plus risquer sa vie sor Mer, elle proposa à Ganem de rester-

(a) lile de l'Ocean Oriental, une des

(b) L'une des grandes Isles de la Sondes-

212 Contes chinois ou les dans ceure Isle. Pour mieux se cacher aux poursuites de son pere, elle laissa partir pour Timor le Vaisseau que l'on avoit radoubé. & s'étant retirée chez une bonne Veuve d'Achem, (4) elle lui fit croire que Ganem & elle étoient des Comediens qui avoient fait naufrage fur ces coses, & qu'elle s'étoit sauvée avec son mari dans l'Esquif du Vaisseau. Cette femme ajosita foi à ses discours, & comme ma mere faisoit quelque dépense qui la mettoit plus à son aise qu'elle n'étoir relle eut pour elle toute l'atention possible.

Aprés quelques mois de sejour à Achem, Dogandar y accoucha de moi; & la nature s'épuisa en

(a) Le Roi d'Atliem possede la moitié de l'Isse de Sumatra, cette Ville qui est la Capitale de son Royaume est vers le Nord sons un air assez temperé.

Avantures de Fum Hoam. 215 me produilant, puisqu'elle fit un chef-d'œuvre de beauté. Mon pere & ma mere n'avoient d'autres soins que celui de mon éducation, ils passerent sept ans dans cette Ville, & s'appercevant qu'ils n'y avoient pas apporté des fonds considerables pour y subfister commeils avoient fait jusqu'alors, après avoir vendu presque toutes leurs pierreries, ile se proposoient de retourner à Ceylan; loi squ'un soir la bonne. femme avec laquelle ils vivoient rentra toute joyeuse dans la maifon. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, leur dit elle, il vient d'arriver à Achem une troupe de Comediens, ce sont peut-être vos camarades,& ie le crois avec d'autat plus de raison, qu'avant que d'aborder à l'Isle de Sumatra, ils ont fair plusieurs naufrages, & que depuis huit ou

dix ans ils parcourent toutes les.

Dogandar & Ganemine purent s'empêcher de rite de l'idée de cetre semme. Cela pouroit bienêtre, lui répondit ma mere; maisje veux les voir jouër, avant que de me faire connoître, & si ce font ceux avec qui nous reprefentions la Comedie, j'augmencerai leur joye par la surprise que je leur causerai en nous montrant a cux, au moment qu'ils s'y attendront le moins. La vieille: goûta ces raisons, elle se chargea de nous retenir des places & nous nous trouvâmes à la premiero representation qui se sit quelques jours après cette converfation:

de très-bons acteurs, & Dogandar voyant que son bien diminuois tous les jours, prit tout an coup une resolution assez-

Avantures de Fum-Hoam. 2K. bizare. Mon cher époux, dir-elle à Ganem, il me vient dans l'efprit un expedient pour nous mettre à l'abri de la misere: faisont nous Comediens. Mon pere en ce moment sit un cri de joye , & embrassa tendrement ma mère: cerre idée m'étoir deja venuë, lui répondit-il,mais je n'osois vous la proposer. Pourquois cette delicatesse, ajoûta t-elle ? on ne nous connoit point ici, comme nous y avons toûjours vêcu dans l'obscurité. l'on n'a garde de s'imaginer que nousfoions d'une autre condition que de celle que nous allons embraffer, & notre vieille hôtesse servira à faire croire que nous avous fait ce metier toute notre: vie, vous sentez-vous du talent pour cela. Je vous avoue, reptir Ganem, que ça toûjours été ma: passion dominante, & que s'il. m'avoit été permis de suivre mon.

Contes chinois ou les inclination, & que je n'eusse pas été tetenu par l'amour que j'avois pour vous dès ma premiere jeunesse, ma resolution auroic bientôt été prise, je me serois jetté dans la premiere troupe qui auroit passée par Ceylan. Je n'ai jamais poussé mes desirs si loin, continua Dogandar, j'ai sculoment souhaité qu'il sût permis aux filles de ma condition de monter sur le Theatre, je me flate que jem'y serois distinguée, & par la maniere naturelle dont j'aurois joué la Comedie, & par l'austere vertu dont j'aurois fait profession; elle n'est pas incompatible wec cet état, & si ceux & celles qui l'ont embrassé avoient eu des mœurs sans reproche, ils n'auroient pas rendu moprisable une condition qui d'ailleurs n'a rien: de condamnable, puisqu'elle ne tend qu'à corriger

les vices du genre humain en leur

Avantures de Fum-Hoam. 217

bleau naif de leurs desfauts, & des extravagances dans lesquelles ils tombent tous les jours: vous raisonnez très juste, ma chere Dogandar, roprit Ganem, devenons donc Comediens.

Cette resolution, continua la Sultane Alischak, sur suivie de point en point: mon pere & marmere se presenterent le lendemain à la troupe, & ayant choisi pour debuter chacun un Rôle dans lequel ils crurent qu'ils pouvoient plaire, ils se rendirent avec tant de seu, de vivacité d'action, & de naïveté, que tous les Spectateurs s'en retournement charmez de la Piece, & des nouveaux Acteurs.

Ma mere avoit au plus vingtatrois ans, il n'y avoit rien de glus beau qu'olle; oc tous les jounes Seignours d'Achem s'imaginant trouver auprès d'elle un accès Tome 17. Q aussi

218 Contes chinois ou les aussi favorable qu'auprès des Comedienes ordinaires, l'accablerent de visites; elle les reçût avec beaucoup de politesse, & s'expliquant nettemét avec eux, elle leur fit connoistre qu'elle bornoit tous ses talents à ses de voirs de Theatre. Ils ne purent le croire, ils lui envoyerent des presents magnifiques, elle les refusa tous, & enfin elle établit si bien sa reputation dans Achem, que tout le monde l'y regardoit avec admiration.

La troupe après avoir resté trois ans dans cette Ville, resolut de parcourir toutes celles de l'Isle de Sumatra; mon pere & ma mere qui avoient amassé beaucoup d'argent balançoient à la suivre, mais touchez par les insantes prieres de leurs camarades, & accoûtumez aux especes d'adoration qui les ensioit de vanité, ils se déterminerent

Avantures de Fum-Hoam. 219 à ne les point quitter: ils s'établirent Auccessivemet dans disse-

rents endroits, où ils eurent un très grand succès, & s'étant fixé pour quelque tems à Palimban, ma mere resolut de me donner un petit Rôle : j'avois alors plus de treize ans,& j'étois très formée pour mon âge, je profitai des instructions de Dogandar, & je reçûs de si grands aplaudissements la premiere fois que je motai sur le Incatre, qu'ils penserent me tourner la cervelle: à mesurbaue je croissois en âge, je devenois de plus belle en plus belle, & je m'appliquai tellement à ma nouvelle profession que je devins dans peu presqu'aussi grande Actrice que ma mere: tout nous rioit, nous étions fort à notre aile, d'on nous estimoit infiniment, & nous avions tout lieu d'être con-

tents de notre petite fortune, lorf-Qz

120 Contes chinois ou les lorsque notre bonheur cessa tout d'un coup par l'accident le plus cruck and the state of the เมื่อสารระบันสุดเมริโด ฮิล and the addition to the area. James Bernstein Commence tris ropolit pour mon àgus de - died acoust the est itshing 12.75 3 /m" and protection of the second o etarem el ra**l ma log**a sautélaca Carlo de abraix mis al c they are a line and all a tellement'à ma couvelle t 🔻 eil flon que je devins dans pan jaur grande grande Action op in unive and a profession of and a court Cliens fore & roles at Be & Los ระบร สภาษณ์แล้ว เวลิการคระบ

# **表**商品商品品品商品商品

XIV, SOIREE.

Suite des Avantures de la Sultane-Alischak.

Ans une Tragedie nouvelle , intirulée l'innocence! opprimée, Ganemjouoit le Rôle d'un homme persecuté par le Favoridun Roy des Indes qui aimoit sa semme : ma mere qui representoit cette semme, loin de se rendre aux persecutions du Favori, le traitoit avec beaucoup de haureur : on Jupposoit à Ganem des crimes duit meritoient la mort; & son ennemi dans une des dernieres Scenes lui prefentoit lui-même infe coupe pleine de poison strun poignard. Mon pere avant que de choisir l'un de ces deux genres de mort pbravoit son rin  $O_{3}$ 

rival par les discours les plus fiers, recommandoit à son épouse de le venger s'il lui étoit

pouse de le venger s'il lui étoit pouse de le venger s'il lui étoit possible; de après sui avoir fait des adieux fort tendres, il se siappost du poignard dans le milieu de la poitrine; au moment qu'il expinoit on recomment qu'il expinoit de le contract de le contra

ment qu'il expinsit on recesnoissoit son innocence; « le Roy des Indes indigné contre son Favory, venoir raconter à sa veuve: qu'elle étoit vengée & qu'il venoit de couper lui même la teste à son persecureur.

à son persecuteur. Cette piece avoir vallu beaucoup d'argent à la Troupe & ma mere y jouoit avec tant de naturela qu'elle arrachoir des larmes de sous les Specateurs, mais malheureusemeur pour elle, ce qui n'époit qu'une fiction devint-une verité. L'Acteur qui representoit ce Favory devint effectivement amoureux d'elle, & connoissantis vertu, il, se perfuada.  $O_3$ -1

Avantures de Fum Hoam. 223 suada que tant que Ganem vivroit, il n'auroit jamais d'esporance de la posseder ; pour se delivrer d'un homme qu'il croyoit le seul obstacle à son bonlieur, il s'imagina le trait le plus noir que l'on pût jamais invenser, il éguisa lui même le poignard dont mon pere se devoir frapper, & dont la pointe étoit rabatue, & Ganem venant à la conclusion de son Rôle s'en porra un coup si brusquement qu'il se l'enfonça dans le corps jusqu'à la garde. Quelle fut sa surprise de voir rejaillir son sang sur le visage de ma mere qui l'embrassoit en ce moment, il connut d'abord toute la noirceur d'ame de son camarade, il le saist à la gorge, eut le temps de lui donner plusieurs coups du même fer dont il le renversa par terre, & expirant presque en ce momenr, il n'eut que le temps de Q:4remetremettre son poignard entre les mains de ma mere, lui marquant assez par là quelle étoit son intention: la sureur s'empara en ce moment des sens de Dogandar, elle prosita de la chute & de la blessure de l'assassin de son époux, & se jettant sur lui elle le perça en un moment de mille coups, & vengéa sur le champ la mort de mon pere qui venoit

d'expirer entre mes bras.

Jamais la Scene n'avoit été si serieulement ensanglantée, elle alloit pourtant l'estre encore dawantage, fi me saisissant du fet dont ma mere tournoit la pointe vers son cœur, je ne le lui eusse promtement arraché. Elle se jetca alors sur lo corps de mon pere en poussant des gemissemens qui auroient attendri les plus barbares, & il n'y eut aucun des assistans qui ne versa des larmes en abondance à un Spectacle aussi ouchant.

### Avantures de Fum-Hoam. 223

Que vous dirai-je, mon cher Yvam, continua la Sultane Alischak, depuis ce jour ma mere eut sa profession en horreur, & après avoir donné un temps considerable à la douleur extrême qu'elle avoit ressentie de la perte de Ganem, elle resolut de retourner às Ceylan, & de s'y donner la mort en cas qu'elte n'obtint pas de son pere le pardon de sa fuite. Nous montames le premier Bâtiment qui fit voisse pour cette lse, & nous. avions le vent très-favorable. lorsque nous découvrîmes deux Vaisséaux corsaires qui venoient droit à nous.

Comme chacun aimoit mieux perdre la vie que la liberté, on fe propara au combat avec beaucoup de courage, il fut des plus sanglants, mais malgré la resistance incroyable que nous simes, les Corsaires se rendirent

DOS

26 Contes chinois ou les

nos maistres en peu de temps, & massacretent tout ce qui s'opposa à leur sureur.

Ce n'estoit pas assez pour moi d'estre privée de la liberté, il falloit encore que j'eusse le malheur de perdre mamere, elle futblessée dans l'ardeur du combat par une fleche qui lui perça le fein, & mourut entre mes bras sans que je pusse lui porter auoun secours: je ne sçay, mon oher Yvam, ce que je devinsen ce moment, je tombai dans un profond évanouissement & à mon reveil je me trouvai. dans le Vaisseau des Corsaires, & j'appris que l'on avoit jetté le corps: de ma mere dans lesfots: je redoublai en ce moment: mes sanglots & mes larmes; je dis mille injures à ces Barbares, ils no m'écoûterent pas, & firent toute la manœuvre possible pour prendre la route d'Egipte. Comme la beauté a le droit.

Avantures de Fam-Hoam. 2274 d'aprivoiser les nations les plus-farouches, ces Corsaires ne me regardoient qu'avec admirations la majesté qui regnoit dans toute ma personne & les graces infinies dont j'étois pourvûë, faisoit une telle impression sur leurs-cœurs, qu'ils ne pouvoient dére tourner les yeux de dessus monvisage, & qu'ils en oublioient même le soin du Vaisseau.

Quoique la douleur que je ressentois m'eût extremements changée, je ne voyois que desmarques de surprise dans toutes leurs actions ; je voulus profiter plusieurs fois de leur étonnement pour me précipiter dans la Mer, mais les Barbates s'étant apperçûs de mon dessein me firente. descendre dans une chambre du Vaisseau, où ils n'avoient rien à craindre de mon desespoir 🔊 & venant me confiderer l'un après l'autre , comme ils aspiroient. آعد

218 Contes Chinois on les roient tous à la possession de ma

personne, & que chacun d'eux croyoit avoir droit d'y pretendre, ils commencerent entre eux: une dispute très-serieuse: la querelle s'échauffa, l'on en vint aux" injures, desinjures aux coups, &' dans un moment l'én vit fur notre bord le combat le plus sanglant que l'on puisse s'imaginer : les Corsaires de l'autre Vaisseaur furpris de cette cruelle divition, saprocherent du notre pour y mettre la paix : au lieu de faire cesser la querelle, ils prirent' parti, se disputerent tous l'honneur de ma conqueste, & s'acharnant l'un contre l'autre avec une extrême fureur, ils perirent prosque tous de leurs bles sures en moins de trois heures, de maniere que je me trouvai scule dans le Vaisseau, pendant que l'autre qui étoit presque vuide s'éloignoit au gré des vents.

Avantures de Fum Hoam. 228 voisjusqu'alors été fort indifferente à ce qui s'estoit passé deyant mes yeux depuit la mort de ma mere; & plus contente d'estre à la diserction de la Mer Be des monstres marins que de ses Corfaires, j'attendois la mort avec une insensibilité sans égale. Lorsque je me sentis accablée d'une violente envie de dormir : je me livrai au sommeil sans m'embarasser de ce que le sort decideroit de moi, & je fis un nêve alez singulier : je m'imasippi este sur le Tillac de mon petit Yaisseau, & voir sortic de la Mer un magnifique Char rout brillant de nacres de perles tiromer quere montres marius aligz lemblables à nos Chevaux: dens le milicu de ce Char etois Misun homme demi nud, d'une majesté, très,-sespectable, une bathe fost épaisse lui convroit l'estomac, 84 il portoit dans sa فأساما ع

220 Contes Chinois on les main droite un dard tout brillant de pierreries : il avoit auxour de lui plusieurs hommes & semmes d'une figure très-agreable jusqu'à la ceinture ; mais Mont le reste du corps se terminoiren queile de poisson; quoyque dans l'eau, ils formoient des danses très-vives , & trèspassionnées au son de quelques Instruments dont je trouvois l'harmonie excellente; je goûtois dans mon têve un plaisit infini, & je ne pouvois me-lai-Ser de regarder un Ipectacle auffi extraordinaire, lorfque cet homme leva les yeux vers le Ciel; 86 y lifant fans doute les mal dieursidone ma vie effeit menacée, il versa quelques larmes, :80 me regarda avec une extrême pitié : que je te plains me sdie il; informace Alifchak, mais ru ne peux fuir ta destinée ; alors frappant la Mer avec son dard.

Avantures de Lum-Hoam. 242 dard, il y fit une vaste ouverrure, dans laquelle il se perdir avec tout son cortege: alors les vents formerent des lifflements affreux, lá Mer qui étoit fort tranquille, devint d'une agitation extrême, des Montagnes d'eau porterent le Vaisseau dans lequel j'étois jusqu'au Ciel, & dans le même instant elles le precipiterent dans des abîmes, où probablement je devois finir mes jourss le Tonnerre qui grondoit effroyablement, & les secousses violentes du Vaisseau m'éveillerent en ce moment, & je reconnus

que la fin de mon rêve appro-

choit fort de la verité.

XŸ

232 Contes Chinois on les

## The greate gr

XV. SOIREE

Suite des Avantures de la Sultane Alischak.

Endant cette tertible tempeste qui dura deux jours, & deux nuits, & qui chassoit toûjours mon Vaisseau en pleine mer, l'eau me gagnoir de tous côtez, & me jetta sur un Ecueil, où entraînée par cet amour pour la vie que la nature nous inspire dans le peril, toute mon insensibilité me quitta, je me saisis d'une planche du Vaisseau qui étoit déja brisé en mille pieces, & me laissant aller au gré de la fortune, je sus jettée à terre, au pied d'une Montagne qui étoit habitée par des homMuantures de Fum-Hoam. 2332 mes sauvages; quelques-unes de leurs semmes étoient héureusement sur le bord de la Mer, lorsque j'y abordai, elles me si-

rent rejetter l'eau que j'avois avallée, & s'appercevant, ainfir
que leurs matis, que je donnois
quelque signe de vie, elles eurent un soin extrême de me rechausser dans leurs Cabannes où
elles me porterent.

" Mes yeux quoy que (couverts de la vapeur de la mort ressembloient encore à l'éclat de ces diamants demi brutes, ou mal taillez, qui ne jettent pas tant de feux que les autres, 82 mes levres qui auparavant faisoient: honte au Corail, étoient alors violettes; mais malgré les nuages qui defigureient ma beauté, ces Barbares en furent bellement touchez, qu'ils n'epargnerent rien pour me conserver la Vic.

Tome 71% R. Q

254 Contes Chinois onles Quelle fut ma douleur après avoir repris l'usage de mes sens de me trouver entre les bras: de ces femmes qui étoient si cffroyables, qu'à peine avoientelles la figure humaine; & commo leur Jangage no ressemblois. pas malta des hurlements , &. que je ne comprenois rien à leurs. discours sie ne leur répondis que par des soupirs qui marquoient: effer mon affliction ales manx que j'avois souffert m'ayant prese. que ôsé l'usage de la parole. Pendant les huit premiers jours que ces femmes employerent avec toute forte d'humanité, ainfi que leurs maris, à me remettre de la cruelle fațigue que j'avois!

essuyée, je crus comprendre quemon honneur éroit en seureté: parmi ces barbares ; j'en fus enneces d'adoration qu'ils me rendoient comme à une Divinité. - Ma langueur alors se dissipa,

core plus convaincue par les es-

Avantures de Fum Hoant. 239

la joye me fit paroistre mille fois. plus belle, mes charmes reprirent leur premier éclat, & m'armant de constance contre les assauts de la fortune, je resolus

de supporter avec fermeté les malheurs que j'avois encore à essuyer : je commençai donc à m'accoûtumer à un genre de vis

aussi extraordinaire, & j'entendis assez la langue de ces Insulaires, en moins de quatre mois , . pour comprendre une bonne partie de leurs intentions.

J'apris alors qu'accoûtumez à courir les Mers dans de petites barques très-lègeres, ils védoients les esclaves qu'ils faisoient dans leurs courfes; que leur premiere \_ idée avoit été deme waiter comme les autres, mais qu'ils avoient? trouvé tant de graces fur mou! visage, qu'ils me regardoients comme leur Divinité rutelaire que loin de me vendre, ils mo-

R .2

236 Contes Chinois ou les

traiteroient comme leur Reine tant que je resterois avec eux, mais encore qu'il n'y avoit point de perils où ils ne s'exposassent pour me conserver l'honneur & la vie.

Je fus charmée de connoître la bonne volonté de ces Sauvages à mon égard, je les conjurai de persister dans ces-sentimens, les affurant: que j'y repondrois avec toute la reconnoissance possible; depuis ce moment je travaillaiautant que je le pus à les civiliser; je leur enseignai ma langue, je les informai des mœurs de nos Indiens, & je leur montrai à apprêter à manger suivant nos usages; . tout cela me faisoit regarder de ces bones gens avec admiration. Quand je me trouvois de bonne humeur, je leur jouois à moi seulades Comedies presqu'entières, à quoi ils prenoient: un plaisis extrême, tout cela m'amusoit,

Avantures de Fum. Hoam. 237 & redoubloit leur amitié pour moi, & il y avoir un an que je demeurois avec eux , lorsqu'un jour qu'ils regardoient chezeux comme une fête, leurs ennemis firent une descente dans l'Isle, au moment qu'ils s'y attendoient le moins,& m'euleverent au milieu: d'eux: je m'imagine voir encore le desespoir de ces pauvres Sauvages, ils pousseret des hurlemens affreux, ils poursuivirent leurs ennemis avec une fureur inconcevable,& sacrifierent à leur rage : tout ce qui s'opposa à leur valeur; mais malgré leurs efforts, je fus portée dans une barque, & conduite de là dans une Isle assez voiline: à peine y avois-je mis piedà terre, qu'une perite flotte de mes Infulaires y aborda; jamais on n'a vû combattre avec tant d'intrepidité ; ils firent un carnage épouvantable de mes ravisseurs, & après avoir mis le

Contes chinois on les feu à leurs habitations, îls me conduistrent triomphante jusques dans une barque, & m'ayant mise dans le milieu de leur Botte qui faisoit retentir les airs de mille cris dejoye,ils reprirent. la route de leur Me. Je ne puis, mon cher Yvam, poursuivit la. Sultane Alischak, vous representer quelle étoit ma satisfaction de voir la bonté de cœur deces Sauvages, je les en remera ciois dans les termes les plus affectueux, lorfqu'il survint un orage épouvantable , qui dispersa: toutes les barques de notre flottes. & qui poussa la mienne en pleine Mer, malgré toute l'adresse de dix ou douze de ces Sauvages qua: s'éforçoient de gagner la terre.

Plus la tempête augmentoit; plus nous nous éloignios de l'Isle; ce elle dura si long rems, qu'en moins de quatre jours nous simes près de cinq cens lieuës; enfin nous

Avantures de From Hoam. 2399 nous fûmes jettez au pied d'un rocher, d'où l'on pouvoit prenu dre terre; nous y descendimes,. mais nous étions tous fi foibles do la faim & de la fatigue qu'à peine pouvions - nous nous fourenies. mes Insulaires y trouverent quelques Tortuës, ils les mangerene toutes cruës; pour moi j'étois se affligée de mes nouveaux malbeurs, que je ne songeois qu'à me laisser mourir : ces Sauvages. étoient au desespoir de voir l'abbattement dans lequel j'étois toabée, ils me consolerent le mieux qu'ils putent, par l'esperance de: retrouver leur lile, & l'un d'eux: m'ayant sporté un gros morceaus de cire pleia de miel, qu'il avoite tiré du trou d'une roche, j'enmangeai à sa priere, cette nouriture me rendit les forces que j'avois perdues, & resolue d'avancer: avec cux dans cette life, nous. tisâmes notre barque à terre, nous

Contes chinois ou les la cachâmes dans les herbes, & nous traversames enfuire plus d'u ne lieue de Pais, fans qu'il parûr qu'il fut habité; nous parvinmes ensuite jusqu'à une pointe de ter-

se fort élevée, d'où nous aperçûmes quelques cabanes, nous revinmes aussi-tôt sur nos pas, nous remîmes notre canot en mer, & ayant toûjours cottoyé la terre, jusqu'à ce que nous fussions parvenus à ces habitations ; nous & tions prêts à y aborder 5 lorsque nous fûmes surpris par trois brigantins, qui s'étoiem cachez derriere un rocher qui avançoit dans la Mer; mes Sauvages voulurene d'abord se mettre en dessense, les priai de ne point risquer leurs vies dans un combat aussi inegal, ils m'obeïrent & nous entrames de bonne grace dans un de ces brigantins: de quelle douleur no fus je pas penetrée , en voyant accabler de chaînes ces pauvies

Avantures de Fum Hoam. 241 miserables, je fis des cris capables d'attendrir les plus inhumains; mais j'avois affaire à des barbares plus cruels que les bêtes les plus farouches, je n'entendois point leur langue, mes larmos ne les coucherent pas, & mes Insulaires ayant temoigné par leur fureur à quel point ils étoient indignez de la mauvaise foy de ces perfides, on les massacra à mes yeux, & l'on me fit comprendre que l'on me feroit le même traitemét si je ne tarissois la source de mes larmes: je voulus me precipiter dans la Mer, on m'enchaî-. na pour m'en empêcher, & après un mois de navigation pendant lequel on me fit apprehender pour mon honneur, si je ne prenois de la nourriture, on me vendit à un Marchand d'esclaves qui me conduisit à la Chine.

Je vous avoue, mon cher Y-Tome : 1: S vam

242 Contes chinois on les vam, continua la Sultane Alifchak, que de tous mes malheurs je n'en ressentis point de plus vif que celui de perdre mes cheis Insulaires, j'en tombai dans un accablement qui allarma le Marchand d'esclaves, il crut qu'il n'y avoit pas de meilleur moven pour dissiper la profonde mélancolie qui alteroit si fort ma beauté, que de m'apprendre qu'il me destinoit pour le Serail du Roy de la Chine; cet honneur

ne flata point ma vanité, & je me laissai conduite à Cambalu [a] comme une victime que l'on traîne à l'Autel : c'est l'usage comme vous pouvez le sçavoir, qu'à un certain jour marqué l'on fasse paroistre dans une Salle exterieure du Palais de ce Mo-

[ s ] Cambalu & Peking ne sont qu'one même Ville Capitale du Catay qui est la partie Septentrionalle de la Chine.

Avantures de Fum-Hoam. 243 Monarque toutes les jeunes filles qu'on veut lui presenter; mais afin que l'artifice n'ait point de part à cette journée, on les habille chacune d'une Robe uniforme, & c'est le premier Vizir qui fournit à cette dépense; le Sultan de la Chine que vous sçavez estre très vieux & encore plus laid, 'avoit plusieurs sois traversé cette Salle deguisé en femme, pour nous examiner avec attention: avant ensuite repris ses habits qui brilloier de pierreries les plus éclatantes, il nous fit passer toutes en reveuë devant son Thrône. & à mesure que quelqu'une de nous avoit l'honneur de lui plaire, il le faisoit connoistre au Visir par un certain signal auquel on la faisoir entrer dans la Balustrade du Trosne : quoique nous fussions plus de cent cinquante, le Sultan n'en choisit que trois,

dont

dont malheureusement je sus du nombre; à l'égard des autres, il en acheta environ soixante, dont il sit present à ses principaux Officiers; le reste sut envoyé.





## XVI SOIREE.

Suite des Avantures de la Sultane Alischak.

Extrême melancolie qui regnoir sur mon visage chagrina le Sultan; belle Alischak, me dit-il, en me serrant tendrement la main, je vois bien que le parrage d'un cœur comme le mien ne vous accommode pas, le choix que j'ay fait de ces deux autres Sultanes vous allarme; hé bien pour vous prouver l'excès de mon amour, j'en fais present à mon premier Visir : ah, Seigneur, lui dis-je, en me jettant à ses pieds, vous me prouvez vo-

246 Contes chinois ou les tre tendresse par un si grand sacrifice que je m'efforcerai de la meriter par toutes les attentions que je dois avoir pour un si puissant Monarque, que je ne cesserai de respecter qu'en cessant de vivre : ce n'est point du respect que l'exige de vous, me dit le Sultan en me relevant, c'est de l'amour que je vous demande, vous neme repondez pas, adorable lumiere de ma vie, ne seriez-vous plus maistresse de votre cosur? Ah, j'en mourrois de douleur 🛼 mais je ne voudrois pas contraindre votre inclination; je fus touchée de ces discours si tendres & si soumis; jen'aime rien, Seigneur, lui dis je, & je voudrois bien conserver toûjours cette même insensibilité: ah, ma chere Alischak, reprit le Monarque amoureux, cette assurance me redonne la vie; que vous dirai-je, Yvam, continua la Sultane, après. bien:

Avantures de Fum Hoam. 247 bien des refus respectueux, je promis de répondre à l'ardeur du Sultanil n'eut pas plûtost appris cette charmante nouvelle que je fus remise entre les mains de sept vieilles esclaves du Serail, destinées à servir les Favorites; l'on me conduistrau bain, & ensuire - vir pas plûtost entrer dans fa

dans l'apartement du Roy de la Chine, il m'attendoit avec une extiême impatience, & ne me chambre, qu'accourant au devant de moi, il envoya ses esclaves, m'aida lui même à me deshabilter & me griade me metre au lit: ce fut en ce moment que je ressentis un frisson qui me courut par tout le corps, l'équipage de nuit du Sulcan le rédoit encore plus laid ames veux mais il fallut obéir, je me mis à ses côtez, & le Sultan me fit proclamer le lendemain Reine de la Chine: tant des bontez auroient

dû

248 Contes chinois ou les dû gagner mon cœur, cepens dant je n'ay jamais pû m'accoutumer à ses caresses: je les reçois parce que je ne pais les refuser, mais je sens que mon aver-· sion augmente tous les jours pour lui, & je vois bien que cette aversion procede de l'amour que je ressens pour l'aimable Yvam: que n'est-il Sultan de la Chine, ou que ne m'est il permis de vivre avec influors du Serail, dépouiliée de toutes, ces grandeursqui me fort à cliarge.... ess, micionalização de a l **都然為為為為為為為** 

Fum-Hoam, ce que sous la figure du Suige, ibriendis raçonter à la belle: Abscheke it sauoà present que je jouvous informe de la suite des avautures de cette Sultanne.

L'amour de tour temps avoi-

Avantures de Fum Hoam. 249 gle les amants heureux; Alischak & Yvam en étoient du nombre, cerre belle personne oublioit tous ses chagrins entre les bras de mon maistre, mais elle oublioit aussi les Loix de l'honneur & de son devoir; adotée d'un des plus puissants Monarques de la terre qui l'avoit élevée jusqu'au Frosne, rien me devoit manquer à sa satisfaction: elle en abufa, les richesses imméfes dont elle étoit dispensatrice, les honneurs excessifs qu'on luirendoit, l'amour le plus tendre de - fon époux, tout cela ne put la faire rentrer en elle même, uniquement ocupée de fon cher Yvam, elle ne pensoit qu'aux movens de lui doner les nuits qu'elle ne passoit pas avec le Sultan; mon maistre avoir sa chambre à l'entiée du Serail; pour y parvenir, all falloit passer à travers deux . grandes Galleries où couclioient

Contes Chinois ou les des femmes & des Eunuques très vigilants; mais la fureur de la passion d'Alischak la dominant entierement, elle engagea l'Eunuque qui étoit chargé d'accompagner son amant, de verser dans un espece de Sorber, que l'on donnoit tous les soirs àces femmes & à ces Eunuques, une infusion de pavot preparée, & profitant de leur sommeil, elle alloit trouver Yvam. Ce commerce dura quelque temps, mais une nuit ayant par malheur heurté du pied contre une masse d'arme qui étoit ap-

la conduisit dans son apartement le poignard sur la gorge, & fut dans la derniere surprise à la lumic-

puiée à la porte du chef des Eunuques, sa chute sit un si grand bruit qu'elle le reveilla, il sortit brusquement de sa Chambre & se saisissant d'Alischak qui étoit couverte d'une grande mante, il

Avantures de Fum Hoam. 251: miere de sa lampe de reconnoitre en elle la Reine de la Chine; Gabao, lui dit elle; ma sortie du Serail à l'heure qu'il est, vous donne lieu de soupçonner que ma conduite est irreguliere, elle est pourtant exempte de reproche; la seule curiosité fait tout mon crime; je vous demande le secret, & puis vous assurer que vous n'aurez pas lieu de vous repentir de ce service.

Gabao avoit eu le temps de se remettre de sa surprise, mais il étoit si émeu de voir la Reine dans ce déguisement si peu conforme à son honneur, & où ellelui decouvroit tant de beautez, qu'il ne dut s'empêcher de concevoir desdefirs qui toutinformes qu'ils étoient rassureret Alischak de sa frayeur:la temerité des discours de l'Eunuque, quelques actions trop libres, ausquelles elle même avoit peut être. donné lieu, 🚄 Contes chinois ou les

lieu, lui firent sur le champ prendre son parti: après avoir repoussé Gabao avec beaucoup de mépris, elle témoigna une colere rrés-violente de son insolence,& le traita avec tant de hauteur, que n'osant davantage retenir la Reine entre ses bras prophanes, elle profita de cette marque de respect pour sortir d'embaras, & s'échapant brusquement, elle. regagna sa chambre avant que le chef des Eunuques se fut seulement apperçu de son évasion.

- est assez difficile de comprendre jusqu'à quel point l'inquietude d'Alischak pouvoit aller, & quelle fut sa rage d'avoir été exposée aux insolentes caresses du chef des Eunuques, elle resolut de se venger par un coup des plus hardis: comme le Sultan de la Chine ne manquoit jamais de dîner avec elle; & que Cabao avoit coûtume d'y estre present!,

Avantures de Fum-Hoam, 253 Ale sit le lendemain tomber si a-Proitement la conversation sur l'obéissáce aveugle que ses sujets avoient pour lui, qu'elle luy dit qu'elle seroit charmée de faire cette épreuve sur un de ses Eunuques dans une occasion bien legore, mais que pour cela elle souhaiteroit que cet Eunuque sût entierement à elle, vous pouvez aisément contenter votre envie, ma chere Reine, lui dit ce bon Roy: choisiffez depuis Gabao jusqu'au moindre demes esclaves, je vous en fais present & yous avez dès ce moment le pouvoir absolu de decider de sa vie, & de sa mort; puisque votre Majesté a tant de bontez, reprit Alischak. de l'air le plus enjoué du monde, je choisis Gabao lui-même, & voici en quoi je pretends que doit consister l'obéissance que j'exige de lui; je veux qu'à commencer dès ce moment il soit muct

254 Conses Chinois ou les muet volontaire, que pour quelque raison que ce puisse être, quand même votte auguste Ma. jesté lui ordonneroit de parler, & l'interrogeroit, il ne réponde ni de la langue, ni par aucun figne jusqu'à ce que je lui en aye donné la permission; que s'il n'obéit pas à cet ordre avec la derniere soumission, il peut compter que je le ferai jetter dans le avec une pierre au col. edingulier, il confirma à la Reine de don qu'il venoit de lui faire du chef de ses Eunuques, & pour commencer à se divertir, il lui fit cent question sur les devoirs

de sa charge, sans en pouvoir tirer une seule parole: Gabao avoit fremi à la proposition de la Reine, qui à toutes les demandes que coup

Canal des Jardins de ce Serail Le Sultan semit à rire de toutes ses forces, à un ordre aussi

le Roi lui faisoit, lui jettoir un

' Avantures de Fum Hoam. 255 coup'd'œil, où la colere étoit peinte, il ne sçavoit quel parti prendre : s'il ouvroit la bouche pour s'expliquer avec le Sultan Lur l'avature de la nuit precedente, sa mort étoit sûre : s'il gardoit le silence, il voioit bien qu'il alloit passer au pouvoir d'une maîtresse inexorable, quine cherchoit que l'occasió de faire perit un temoin qui pouvoit informer son époux du dérangement de sa conduite, il aima encore mieux prendre le dernier parti, dans l'esperace que la soumission gagnesoit le cœur de la Sultane, il se trompa: quandil fut avec Ali-Schak hors de la presence du Sultan, elle sentit reveiller toute sa haine : Gabao prosterné contre serre n'osoit lever les yeux sur la Reine son sangs'étoirgelé de frayeur: leve toi, lui dit-elle, & sui moi, il obéit & fut deux jours de suite exposé à toutes les questios des

256 Contes chinois on les des esclaves de la Sultane Sans rompre le silence; le troisseme jour Alischak passa dans les Jardins, elle y fut jusqu'à la nuit & feignoit une grande tranquilité d'esprissorsqu'il lui prit tout d'un coup envie de se baigner dans le Canal: l'eau étoit fort basse, on tendit un pavillon sur ses bords, elle y fit entrer Gabao, deshabille moi, lui dit-elle, il obéit en tremblant & ne savoit à quoi alloit aboutir toute cette ceremonie, lorsque transporté hors de lui même à la vûë de tant de beautez que la Sultane decouvroit malicieusement, il oublia l'ordre severe qu'il en avoit reçu & s'écria dans un entouliasme qu'il ne put retenir; grands dieux quelle est belle! qu'on le saissse, s'écria Alischak, qu'on lui mette une pierre au col, & qu'on le jette dans la Canal: on hesitoit à executer ses ordres, persuadé que

Avantures de Fum-Hoam. 257 que tout ce qui se passoit étoit une simple plaisanterie, lorsque se metrant dans une colere violente, je veux être obéïe sur le champ, continua t-elle; les Eunuques se jetterent alors sur Gabao, on lui attacha les mains derriere le dos, on lui mit une pierre au col &l'on croioit que le tout se termineroit par quelque punition legere, lorsqu'elle commáda d'un ton très absolu que ce miserable sut jetté dans le Canal: cet ordre fût executé avec repugnance, mais Gabao n'en fut pas moins noyé après quelques moments; & la Reine vit perir ce chef des Eunuques, avec une satisfaction qui inspira de l'horreur à tous ses esclaves.

经到

r XVII

Tome ; T

258 Contes chinois ou les

XVIII. SOIREE.

Suite & conclusion des Avantures: de la Sultane Alischak.

Abao ne sut pas plûtot more Iqu'Alischak envoya avertir la Sultan de la désobéissance & de la punition de son esclave, il en sut surpris & saché, cependant il n'en temoigna rien à son épouse, & même il eut la bonté d'approuver le châtiment qu'elle avoit sait soussir à ce chef de ses Eunuques. Si ce Monarque ne parut pas mécontent de l'action gruelle de la Reine, il n'en sut

Aventures de Fum Hoam. 249 pas de même de toutes ses femmes. Gabao ctoit fort aime dans le Serail, il usoit de son pouvoir avec beaucoup de douceur, & l'extrême severité de celuy que le Roy mit à sa place, rendit encore sa memoire plus chere , on chercha à penetrer les raisons de la vengeance de la Reine, qui avoit toûjours été d'une humeur très douce, & une deses esclaves qui étoit parente de Gabao s'étant phiseurs fois aperçue du someil profond dans lequel elle & fes compagnes passoient presque soutes le nuits, jugea que: cela ne pouvoit provenir que: de quelque drogue que l'on jetppit dans le sorber : elle s'abstint pendant plusieurs jours d'en boirei, & s'apperceut bientost par ce moyen de la trahison de la Reine qu'elle svivit sans faire le proindre bruit jusqu'à la porte

260 MADAMESTAPHON ON les d'Yvante Sicolohqo'eile fub cerctaine de l'infidelité d'Alischak, elle en instruisir le Sulran, il ne pouvoir apoûter foy à une nouevolle G prucciòvable, amais conrhaineu de soir deshoneur par fes propres yeux, il fit brûler vif Yvani, trancher la tête à Alischak, is pendant que l'on jettoit son reonpsidans les flammes qui con-

-fumoient mon pauvre maistre, je mo fauvai par doffus les murs du Schall, je gagnaides bais, & j'y vêcus pendantolepų burhuit -mois, aved beaucoupaio regrerà davie delicieuseque j'avois monée cauparavant, jufqu'auce qu'ayant -renconiré par troupe de Comsidiens, je fautat für le charlot qui conduisois leur petitibagage, je fus parfaitement bien reçu d'eux: je lour attirois beaucoup de mondespar mes touis de fospless; je faileis même quelquefois des

Avantures de Fum-Hoam. 261. Rôles muers & de grimace que Non m'enseigneit un moment aevant que la piece commençar. & . ce fut un de ces malheureux Rôles qui me couta la vic. Un jour - que j'étois vêtu en Soldat pour representer un espece de brave, & que l'étois devant la porte de la Salle où se devoit jouer la Comedie, plusieurs Indiens prirent querelle les uns contre les autres, & l'on vit en un moment 12. ou 15. 2Sabres hors du fourcau: je ne fus -pas tranquile Spectateur de cette -5 sene, il me prit envie de me fourer dans la mêlée, je mis le Sabre à la main, comme les autres & frappai à tort & à travers, faits faire grand mal à deux que l'attaquois, parce que mon Sabre n'était que de bois, maisun. de ces brutaux aveuglé de colere d'un coup que je lui avois porté fur le vilage, nediftingue paint

fi j'étois homme ou Singe : II m'abbatit la teste d'un revers de son Sabre, & je mourus ainst dans un combat qui causa un deixil extrême à rous les Comediens. à qui je vallois beaucoup d'argent.

## ·ሕሕሕሕ.ሕሕሕ.ሕሕሕሕ

H, quel dommage s'écria la l Reine de Gannam, & que je veux de mal à cet étourdisLes. avantures du Singe, & de la Sultane Alischak m'ont fait un extreme plaisir, & je m'attendois à un plus long recit des malices de cet animal; elles furent lans no bre, Madame, reprit le Mandarin Eum Hoam; mais ces petits details ne feroient qu'ennuier votre Majesté, c'est pourquoi: j'ay obmis bien des badineries que mes pareils, lorsque j'étois.

Avantures de Fum Hoam. 263: Singe, ayant depuis imité, vous n'auriez pas trouvé nouvelles: je passerai sous votre bon plaisir às de nouvelles avantures; très-volontiers répondit: Gulchenraz,, je ne me lasse point de vous entendre.



## <u> අතුල්තුල්තුල්තුල්තු</u> ස්වස්වස්වස්වස්ව

## HISTOIRE

De Magmu, Sage-Femme d'Aftracan. (a)

Prés avoir quitté le Corps du Singe Moroug, je me trouvai transporté en un moment dans la Tartatie, & j'animai à Astracan le Corps de la fille d'une Sage-Femme très-peu scrupuleu-se & qui sût employer fort utilement pour elle les premieres années de ma jeunesse, c'est-à dire, qu'elle m'instruisit parfaitement dans l'art de plaire: on me nomma

<sup>(</sup>a) Grande Ville de la Tarrarie Afratique vers l'embouchuse du Volga, elle est capicafe d'un Royaume du même nom.

Avantures de Fum Hoam. 265 ma Magmu, l'étois naturellement

assez jolie, mais je relevois ma beauté par tant d'art qu'il étoit impossible dem'échaper quad j'avois entrepris de faire une conquêtes il ne sortoit pas une parole de ma bouche qui ne fût étudiée, & je ne levois ou baissois les yeux que par mistere : scavoir admirablement bien feindre une passió très-vive, soupirer à propos, faire un geste attirant, badiner avec grace, rafsembler tous les agréments d'une muete éloquéce dans un seul souris, c'étoit un art dans lequel j'excellois:enfin j'avois tant d'envie de surpasser les autres filles de mo âge qu'attachée sans cesse à mon Miroir, j'y employois des heures entieres à examiner quel habit relevoit le plus ma beauté, quelle couleur d'étoffe me convenoit le mieux, de quelle manière la plus avantageuse une boucle de mes cheveux voltigeoit en retombant Tome . I.

266 Contes chinois ou les bant sur mes épaules; de quelle faço le reste de ces cheveux pou-

voit se ratacher avec le plus d'agrément; comment il falloit ou-

vrir, fermer & remuer les levres avec grace, montrer mes belles dents sans affectation, me presenter avantageusemet en face ou de profil, ranger avec adresse le voile que je portois; enfin, Madame, il sembloit qu'un être invisible animat mes gestes & mes actions, & que toutes les parties dont elles étoient composées fussent polies par les mains de cet habile maistre, & je me variois en tant de formes differentes, que me regardant quelquefois moi-même avec admiration, j'adorois pour ainsi dire ma propre main qui sçavoit donner l'ame de toutes les beautez à un Corps qui étoir assez désedueux de luimême ve étoit là les filets que je cendols avec tai d'adreffe & dans

Avantures de Fum Hoam. 267 Lesquelsje retenoismes adorateurs Vous auriez été étonnée par exemple, Madame, de voir un amant auquel j'avois souri tendrement, demeurer hors de lui-même, & paroistre plus enchanté que 'il fur entré dans un cercle tracé par quelque habile Magicienne. Je changeois celui-ci en Lion par mes mépris; celui là, en chien en le rendant obéissant à mes moindres signes, cet autre en Lievre par sa timidité, & la crainte qu'il avoir deme déplaire, ou d'être maltraite par ses rivaux, & presque tous en ces animaux immondes qui ne se plaisent que dans le Bourbier & dans la fan-Si l'amour d'une fille belle & vertueuse, éleve les cœurs de ses

vertueuse, éleve les cœurs de ses amants, en fait des heros, & si l'on en voit sortir mille éteincet-les de bravoure, & de generosité, la passion que l'on ressent pour

une coquerte telle que j'étois, étant fort éloignée du sentier de l'honneur, éteint non-seulement toute semence de vertu, mais porte encore les vices puissans jusqu'à l'extrême.

Ma maison étoit le rendezvous general de toute la jeunesse voluptueuse d'Astracan, le jeu & les assemblées noctumes, sous la protection du Cady, y sournissoient toute sorte de divertissement, & j'étois l'unique objet des discours, des ceiliades & des pensées de tous ceux qui la frequentoient.

Cette vie monstrueuse dura tant que je sus jeuno, mais quand mes cheveux commence-tent à blanchir, & que les rides parurent sur mon visage, tous mes amants disparurent peu à peu l'un après l'autre, & avec eux l'abodance qui regnoit chez mois je n'éprouvai que trop alors, qu'à

Avantures de Fum-Hoam. 269 qu'à certain âge on peut bien encore avoir des passions nouvelles, mais que l'on manque d'adorateurs nouveaux; loin d'avoir amassé dans ma jeunesse de quoi vivre en repos dans un âge plus avancé, j'avois tout dissipé, & je serois demeurée dans la misere la plus affreuse, si instruite par ma mere dans le métien de SageFemme; je ne l'euse embrassé

fur mes vieux jours. Il faudroit plusieurs volumes entiers pour décrire toutes les avantures ausquelles j'ayeu part, & combien de filles, de veuves & de personnes inconuës ont eu recours à moi, je passerai sous filence tant d'évenements pour vous raporter celui qui termina le cours de ma vie, Pendant une nuit très-noire que je dormois tranquillement, deux hommes vinrent heurter rudement à maporte, & m'ayant appellée par

270 Cantes chinois ou les mon nom, ilsm'ordonnerent, de la part du Gouverneur d'Astracan de venir promptement porter du secours à l'une de ses femmes qui étoit sur le point d'accoucher; comme ma professió m'obligeoit de sortir à toute heure de nuit, je descendis promptement pour les suivre, mais à peine eûmesnous tourné le coin de ma ruë, que me menaçant de me poignarder si j'ouvrois la bouche pour crier, ils me couviirent les yeux d'un mouchoir, & après m'avoir fait marcher en cet état pendant uue bonne heure, ils me firent entrer dans un apartement très-propre où m'ayant rendu l'usage de la vûë, ils me remirent entre les mains d'un hommed'environ vingt ans, & qui avoit le visage couvert d'un voisse double.

# KKKKKKKK

#### XVIII. SOIRE'E

Suite & conclusion de l'Histoire de Magmu, Sage-Femme d'Astracan-

Omme je témoignois que je n'étois pas sans crainte, cet homme me rassura:n'apprehende rien, me dit-il, & prepare toi seulement à recevoir l'enfant d'une femme dans la chambre de laquelle je vais te conduire. Cette chambre n'étoit éclairée que par une lampe qui rendoit fort peu de lumiere, & par fa triste lueur elle m'inspiroit une horreur secrette qui étoit encore augmentée par les plaintes vives, & aiguës qui partoient de dessous un pavil

Contes chinois ou les pavillon de drap vert, je m'en approchai, & j'y vis une jeune personne dont les yeux quoique noyez de larmes paroissoiét d'une très grande vivacité: à peine lui cus-je dis qui j'étois, que redoublant ses pleurs, elle m'embrássa tendrement, & me conjura d'engager un frere inhumain à sauver du moins la vie au triste fruit de sa foiblesse; son affliction fut si vive en ce moment qu'elle s'évanouit: & profitant quelque moment après d'une forte douleur qu'elle ressentit, je l'aidai à donner le jour à un garçon. d'une beauté parfaite, mais à peine eut-il vû la lumiere, que le barbare frere de cette fille l'ayant. regardé avec attention, il sentit. dans son cœur renouveller toute sa rage, il prit cet enfant d'une main, & presentant de l'autre un poignard à la mere, il lui ordona de l'enfoncer dans le sein. de

Avantures de Fum-Hoam. 273 de ce petit innocent ; je fremis encore d'horreur, Madame, à un recit aussi cruel, cette malheuteuse ne pût soîtenir une proposition aussi horrible, elle resomba dans un secod évanouissement, & ce monstre d'inhumanité lui ayant mis son poignard dans la main, le lui porta sur la gorge de son ensant & lui sir perdre ainfi la vie, ensuite titant d'une caisse le corps mort d'un jeune homme d'environ vingt ans tout ensanglanté, il le plaça visà vis de sa sœur. Cette triste victime de la fureur la plus enragée cut à peine repris ses esprits, qu'appercevant ce cadavre & son fils dans l'état où ils étoient, elle poussa des hurlements affreux; barbare, s'écria t-elle, consomme ton crime sur moy, après m'avoir privé de tout ce que j'avois de plus cher au monde, & sans considerer que c'est le sang de

ton

Contes chinois on les 274

ton maître que tu viens de répandre, seras-tu encore assez cruel, pour me laisser la vie? Ahrje veux te priver de ce plaisir, & puisque tu m'as renduë malgré moi homicide de mon fils, je scaurai bien venger ce crime fur moymême, en attendant que le Ciel te punisse de ton inhumanités Alors se plongeant le poignard dans le cœur, elle vomit son ame indignée avec des flots de fang.

Je fis un cris épouventable à cette derniere catastrophe, mais ce cruel boureau ne voulant pas sans doute conserver de temoin de son crime, me coupa la teste

d'un coup de Sabre.

### 

QUe je plains le fort de cette malheureuse personne, dit alors la Reine de la Chine! Qu'il

Avantures de Fum Hoam. 275 v a de lâcheté dans le procedé du barbare frere, & que je suis fâchée que vous ne puissiez m'ap-prendre le détail des infortunes de cette fille; dequi étoit le corps mort, qu'on lui mit devant les yeux, & le vrai motif de la fureur de ce monstre : j'en fus informée plus de cinquante ans après cette avanture, réprit le Mándarin, & c'est ce que je vous raconterai dans son temps, mais Madame, pour suivre l'ordre des choses, vous sçaurez qu'après avoir cessé d'animer la Sage-Femme, je passai dans le Mogolistanz & me trouvai dans le corps du fils unique du Sultan d'Agra.





## **AVANTURES**

De Mogireddin Roy d'Agra & de Rouz-Behari Princesse de Pegu.

Oaggem Sultan d'Agra, [4] mon pere n'avoit eu que moy d'enfans, il m'appella Mogireddin à peine avois-je atteint ma dix huitieme année que j'eus le malheur de le perdre, ja lui succedai, & après avoir donnéles premiers jours à la douleur, & au soin de mon Royaume, je songeai à me choisir une semme:

[4] Agra Ville grande & riche fur la riviere de Gemini, bâtie par Exebar grand:
Mogol, elle est ordinairement la residence du.

j'avois entendu parlor de l'extrême beauté de Rouz Behari, [a] fille unique du Sultan de Pegu, [6] & qu'à quinze ans elle effacoit celle de toutes les princesses de l'Orient, je resolus d'en juger par moi-même, je remis l'administration de mon Royaume à trois de mes Visirs, & après avoir traversé le Mogolistan & le Golphe de Bengale, j'arrivai dans la Ville de regu accopagné seu-1ement de trois personnes dont l'un avoit été mon Gouverneur: cette princesse paroissoit souvent en public, & lorsqu'elle levoit son voisse, il n'y avoit personne qui ne fût enchanté à la vûë des char-

ZIUMNIMICS DE L'HIN-ELUMN. 377

[a] Rouz Behari, lignifie jour de Prin-

<sup>(</sup>b) Le Royaume de regu est dans l'Inde delà le Gange entre Tunquin & Arracan: la Ville Capitale porte le même nom, elle est bâtie sur la riviere de Caypumo, ou de regu.

278 Contes chinois ou les charmes repandus fur son visage; elle jouoit au Mail, lorsque j'artivai dans la Ville, & je vous avoue, Madame, que dès ce moment je perdis maliberté, je devins rêveur, & lorsque je fus entré chez une bonne femme, où mon ancien Gouverneur me conduisit, il me sur impossible de manger, je me jettai sur un Sopha, & je passai le reste du jour & la nuit suivante dans une extrême agitation: toute reflexion faite, je compris que cette maniere de vivre n'avanceroit guere mes affaires auprès de la Princesse, je resolus de reprendre mon humeur ordinaire, & je dînai de grand appetit; la vicille chez laquelle je logeois étoit très-gaye, je pris plaisir à l'entretenir, & lui parlant de Rouz Behari, j'appris avec quelque châgrin que cette Princesse étoit encore plus capricieuse qu'elle n'estoit belle,&que

Avantures de Fum-Hoam. 279 1e Roi son pere se repentoit for t. d'un serment qu'il avoit fait de la laisser disposer de sa main, parce qu'il étoit arrivé à sa Cour plus. de vingt Princes mieux faits les uns que les autres, que sa fille avoit tous rebutez sur les sujets les plus legers: la moindre bagatelle lui servoit de pretexte, & lui paroissoit un desfaut essentiel, l'un étoit trop gay, l'autre avoit l'air mélancolique, celui-cy la phisionomie d'un jaloux : celui-là avoit trop d'amour propre, un tel Prince avoit les yeux trop petits ou trop grands, un autre le nez camus, ou trop aquilin; il avoit trop d'esprit, ou n'en avoit pas affez; enfin, Madame, soit pure malice foit aversion pour le mariage, soit inclination naturelle pour la liberté, elle n'avoit jusqu'à present trouve personne à son gré: fitost que je connus son humeur, je resolus de pren-

280 Conses chinois ou les prendre le contrepied des autres Princes qui avoient eu le malheur de lui déplaire; ils n'avoient eu pour elle que des adoratiós qu'elle avoit rejettées, pour moi je me proposai d'assecterune trés grande indifference pour tout le sexe & pour la Princesse en particuler: j'allaisaluer le Roy de regu; & m'étant fait connoistre à lui pour le Sultan d'Agra, il m'obligea de loger dans un Palais qui joignoit au sien, & qui n'en étoit separé que par un parterre rempli des

fleurs les plus rares. Je le vis plusieurs jours de suite sans lui parler en aucune maniere de Rouzpoint venu comme tagt d'autres

Behari, & ce Monarque surpris que je lui parusse si peu curieux de voir la princesse, m'en sit la guerre avec beaucoup d'esprit; Seigneur, lui dis-je, je ne suis princes dans vos Estats, pour y admirer la charmante Rouz-Be-

Avantures de Fum-Hoam. 281 hari; le seul plaisir de voyager

m'a fait quitter Agra: graces 'au saint Prophete les beautez les plusmerveilleuses n'ont jamais fait d'impression sur mon cœur; d'ailleurs je sçai que la Princesse a rebuté l'hômage des princes les plus parfaits de l'Orient, qu'il n'y en a point auquel elle n'ait trouvé quelque dessaut, & comme je ne suis pas beau & que la chasse & le voyage ne m'ont pas éclairci le teint, quand même je ne serois pas doué d'une extrême indifference, je me garderois bien d'entrer en comparaison avec ceux dont la Princesse a rejetté les vœux; mon insensibilité me preservera de cet affront; nous verrons si vous aurez assez de force pour tenir votre parole, me dit le Roi de reguen riant, je veux: demain vous donner à dîner avec Rouz Behari, je crains bien que

vos resolutions ne tiennent pas contre ses charmes.



#### XIX. SOIRE'E.

Suite des avantures de Mogireddim Roy d'Agra & de Rouz-Behari Princesse de Pegu.

Pugnance pour me trouver avec la Princesse, plus le Roi de Pegu me pressa d'accepter la partie qu'il me proposoit; quelqu'envie que j'en eusse, je sis bien le dissicile, & je ne me rendis que quand il parut que je devois le faire, pour ne pas pecher contre la politesse, & je ne manquai pas le lendemain de me trouver au Palais à l'heure du diner.

Avantares de Fum Hoam. 283 Favois affecté d'estre revêtu d'une grande simplicité,& quoique je fusse ébloii par les charmes de la Princesse, je me rendis tellement maistre de moi même, que je n'en temoignai aucune admiration: Rouz-Behari qui avoit été instruite de mes discours de la veille, n'avoit rien épargné au contraire pour relever sa beauté naturelle, elle y avoit ajouté tous les ornements qui pouvoient en redoubler l'éclat, & elle fut si piquée de voir le peu d'attension que je paroissois y faire, & de ce que je ne lui dis pas la moindre chose qui pût flater sa vanité, qu'elle en pensa moutir de dépit ; je m'appercevois avec. une extrême joye, de l'effet de ma precaution; & comme j'étois en garde contre moi-même, je sis paroistre tant de liberté d'esprit& tant de gayeté pendant tout le repas, que la Princesse ne

X 2

284 Contes chinois ou les put le soûtenir jusqu'à la fin; elle se retira sous pretexte de se trouver un peu incommodée, & je quittai à mon tour la table, en apparence aussi tranquile que J'y étois entré, mais dans le fond. de l'ame le plus amoureux detous le hommes, je continuai ce manege pendant plus d'un mois., e'est-à-dire que j'assectai toûjours la même Insensibilité, & par ce moyen je reduisis tellement la Princesse à changer de manieres qu'elle me fit bient ot connoistre, malgré mon indifference pour els le, que j'étois le seul Prince pour qui elle cût jamais soupiré, je ne me rendis qu'après bien des peines, & enfin je donnai ma parole que je l'épouserois avec le consentement du Roy son pere, qu'elle obtint fort, aisément. L'on. prepara tout pour celebrer notre: union avec une magnificence diene de notre rang,, & le jout apro-

Avantuves de Fum Hoam. 285 approchoit lorfque temoignans un soir à la Princesse l'obligation que je lui avois de m'avoir donné la preference sur les Princes les plus beaux & les mieux faits de tout l'Orient ; je ne saurois erop vous dire, Seigneur, me répondit-elle, par quelle fatalité cela s'est fait, j'aurois juré de n'aimer jamais, je meprifois les vœux de tous les Monarques de la terre;. leur passion me fatiguoit, votre feule insensibilité m'a offensée, j'ai fait mes efforts pour la dissiper fans avoir intention de m'engager avec vous; cependant au point où nous en sommes, je vous avouerai que j'aurois été au desespoir, si vous aviez continué plus longtems à me regarder avec indifference : ah, belle Princesse, m'écriai je, je n'ai jamais été un moment sans vous aimer; vos premiers regards m'allerent jusqu'au cœur, & je n'ai scint d'être X z infens

inscrible envers tout votre sexe que pour vous irriter; je redoublois mon indisference à mesure que je vous voyois enstammer, & par cet innocent artisice, je suis parvenn au comble de mon bonheur, puisque dans deux jours je possederail'adorable Rouz-Be-

hari.

La Princesse rougit à cet aveur trop sincere, elle sentit un dépir secret d'avoir été ma dupe, & elle se livra à une humeur sombre dont je ne pus jamais la tirer de tout le reste de la journée; je la trouvai un peu plus tranquile le lendemain, & je croyois qu'elle m'avoir pardonné cette petite malice, lorsque j'éprouvai bientost le contraire, & combien il est dangereux d'estre trop sincere avec les semmes.

Nous érions à dîner avec le Roy de Pegu, & je portois à ma bouche une aisse de Phaisan, lors-

Avantures de Fum-Hoam. 287 que je fus piqué à la jouë par une espece de mouche à miel; je sentis en ce moment une douleur fi violente que cette aisle m'échappa des mains, & alla tomber sur la Robe de Rouz-Behari; elle saisit ce moment pour me chercher querelle , parut fort scandalisée de cetaccident, seignit que je l'avois fait à dessein de l'infulter, & sans vouloir recevoir mes excuses, elle se leva brusquement de table, en declarant à son perc qu'elle ne seroit. jamais mon épouse : jugez, Madame, de mon étonnement& de la colere du Roy de Pegu; il eut beau vouloir employer son autorité, la Princesse n'y eut aucun égard, & sit connoistre qu'elle se perceroit plûtost le cœur que de me donuer la main: après avoir. essayé pendaut cinq ou six jours. par toute forte de soumission, d'apailer la colere las pouvoir y réul288 Contes Chinois ou les fir, je me livrai au desespoir le plus vif, & j'allois attenter sur ma vie, & me punir de ma sotise

ma vie, & me punir de ma sotise par une autre, lorsque mon Gouverneur m'arrêta le bras: Scigneur, me dit il., je veux vous venger des caprices de cette Princesse, & je pretends avant qu'il soit peu lui saire regretter la saute qu'elle vient de saire, en vous traitrant avec autant de dureté: la issermoi seulement cette nuit: pour consulter un genie qui ne m'a jamais manqué au besoin: je vous réponds du succès de cet-

Tout ce qui flattoit ma passions diminuoit ma douleur, j'écoûtais mon Gouverneur, je reposai copendant fort peu cette nuit, & il m'apprit le lendemain matinala cause de la fierté capricicuse de Rouz-Behari.

La princesse ne traite ses amáts wes autant de hauteur, me die-

il, que parce que tant qu'elle polsedera un petit flacon d'or dont une habile Féefit present à sa mere, leurs efforts seront inutiles auprés d'elle, & qu'aucnn d'eux ne peut devenir son époux sans encoprir rous les malheurs du monde, si elle ne lui en fait present, ou s'il ne parvient en sa possession. par adresse; il est tossours attachéà fa ceinture avec une chaîno Cors & elle ne le quitte pas més me pendant la nuit : le genie qui m'a promis sa protection m'a assuré qu'il me le remettra chtre les mains; avant qu'il soit pen; maispour mieux tromper la Prina cesse, il faut prendre congé du Roy, sortir de la Ville & vous repafer funcion de l'execution des projets dulgenie. « Je suivisaveuglément les con? seils de mon Gouverneur, & vous allezentendro, Madame, de quel-3 Tame 111.

Avantures de Fum-Hoam. 189

le maniere le genie s'y prit pour me venger.

- Rouz Behari avoit courume de se promener tous les soirs dans les fardins du Palais, elle y fut à so ordinaire, & s'asseyant au bord d'un bassin elle s'y amusa pendát quelques maments; comme elle le disposoit à se lever, elle vit courir sur elle un Lezard. Elle avoir une extrême aversion pour cette sorte d'insecte, & poussa un cri affreux, & déchirant sa Robe elle fit de vains efforts pour le chasser, il passa entre sa ccinture d'or, & son Corfet, & is ventottilla de maniere que cette Princesse ne trouva point d'autre expedient pour se delivrer de cet animal, que de détacher elle-mê me sa ceinture, & de la jerrer avec le flacon dans le baffin'auprés duquel elle étoit affifie. - Quand la Princoffe fut un peu

. LUSEVC.

Avantures de Fum Dam. 192 revenuë de sa frayeur, elle chercha inutilement fon hactivitain L'eau, il avoit disparu ainsi que le Lezard. Cette avanture la desespera, elle fit vuider le Bassin jusqu'à la derniere goute, & fit rompre cous les tuyaux qui feivoient à sa conduire & à sa décharge, ses recherches fyrent vaines, & elle en conçûr un chagrin si vio-Lene , qu'elle le rottia dans lon appartement sans vouloit écouer aucune consolation: avoir of side linees for qu'il nervaince washing joins ing early cart not may -6 Dog Siris 🕏

191 . Cantes Chinais on les

፟ቚ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ዀ፟ዀ፟ዀ፟ ፞ቝ፟፟፟፟ቝቝቝቝቝዄዄቝቝቝቝ ፞

XX. SOIRE'E.

Suite des Avantures de Mogireddin Roy d'Agra & de Ronz-Behari Princesse de Pegu.

M.On Gouverneur ne m'avoit pas trompé, le genie qui avoit pris la figure du Lezard lui avoit aporté le flacon d'or qu'il me remît entre les mains, je me barbouillai le visage avec une cau qu'il me donna qui me changea entierement les traits, & par son conseil m'égant présenté pour être du nombre des Palfreniers du Roy qui en avoit besoin d'un, je fus receus dans l'Ecurie & je fis toutes les fonctions de monnouvel état pendát neuf jours & neuf nuits,

Avantures de Fum-Hoam. 293 nuits, que la Princesse passa à pleurer fans fermer l'æil. Le Roy de Pugu étoit dans une affliction inconcevable de la situation où étoit sa fille, il aprehenda tellement pour sa vie, qu'il fit publier à son de trompe qu'il donneroit cent mille pieces d'or à quiconque rapporteroit le flacon perdu: suivant mes instru-Lions je me présentai le lendemain je montrai la chaîne du flacon su Roy & à la Princesse, Be je l'assurai que dans neuf jours je rapporterois le flacon poutvû que l'on me permit pendant autant de nuit de couchet dans le cabinet de glace qui étoit au bout d'une Gallerie du Palais, & que c'étoit la seule recompense que je demandois: l'on me regarda come me un extravagant; mais l'on accepta ma proposition; & la Princesse sur si charmée de l'esperance de revoir son flacon !

, qn'cl-

294 : Contes chinois ou les ' qu'elle en pensa mourir de joye: Le soir venu, je fus conduir dans le cabines des Glaces, on m'y enforma, & je ne sçavois pas propose que j'allois y devenir, lorsque le genie sous la figure d'un jeune enfant parut devant moi: je viens d'endomir la Princesse, & toutes ses esclaves, me dit-il; promets moi que tu feras fon éphul, 80 je vais se canduire dins sod appairement sie de inreil lui dis je par la igoutiere \* divo; & par la pierre moire qui ch Flat Meque, non scolement je l'accepte pour montepousé, mais je promets: de ne point prendre d'autre femme qu'elle tantqu'elle vivra: cela suffit, me dit le genie, je te diponfe même du dernier accicle de consermén Alors il poub sa de la main une de ces Glaces \*La Gouriere d'or est sur le roit de la Maison que l'on pretend avoir été bâtie par Abrahant à la Megue.

Avantures de Fum Hoam. 299 qui formoir une porte secrete par où l'on passoit dans l'apartement de Rouz-Behari, & après m'avoir fait entrer dans un bain qui étoit preparé pour la Princesse, il me conduisit dans son lit. A peiné le jour commença à paroile tre, que le genie me reveilla, & -me fit repasser dans le cabiner, on yint m'en tirer un heure après : Seje continuai pendant neubnuis ·la même chose, au bout duquel temps le genie me transporita avoc mescrois Officiers dans la -Villei d'Agra sans me laisser ac--complir ma promesse; au contraire il m'ordonna de garder le flacon je fus dans un étonnement incroyable de me retrouver dans mon Palais, au moment que je m'y attendois le moins, j'en fis -des reproches au genie : ne t'inquiette point, me dit il, du sort de ton époule, elle n'est pas encore assez punie de ses caprices, 296 Contes chinois on les je te la rendrai quand il en sera : temps.

Pendant que l'attendois l'effet de ces promesses, Rouz - Behari se livroit à un desespoir affreux, de voir que le palfrenier avoir dis. paru sans lui rendre son flacon d'or, mais que devint-elle quand au bout de deux mois elle s'apperçut qu'elle étoit enceinte, sans açavoir comment rela s'étoit pû faire, elle se perdoit dans ses raisonnemens, lorsqu'un jour étant dans le cabinet des Glaces elle en -poussa une par hazard, dui s'ouvrit & lui fit connoitre la communication de ce Cabinet avec son appartement. Dans quelle confusion ne tomba-t-elle pas à cette vûë: oh Ciel, siécria-t-elle faut-il qu'un vil palfrenier ait obtenu ce que j'ay refusé au Sulran d'Agra? ab , Mogireddin, que vous seriez bien vengé de mes caprices, si vous appreniez

ma

Avantures de Fum Hoam. 297 ma honte & mon deshonneur? La Princesse en ce moment fondit en larmes & abîmée dans ses reflexions, elle prit fur le champ la resolution de suir du Palais: pour y parvenir, elle se chargea d'une bourse remplie de pieses d'or, elle prit un habillement d'esclave, & sorrant par une porte des Jardins, elle marcha toute la journée à pied sans boire ni fans manger: elle arriva sur le soir à l'entrée d'un Village près d'une Fontaine; où une vieille femme lavoit son Lingo, elle la pria de lui donner une retraite chez elle pour cette nuit, & afin del'y engager davantage, elle lui presenta une piece d'orsla bonne vicille la fir entrer dans sa Cabane, elle I'y reçut avec beaucoup d'affeotion, & après lui avoir donné à fouper, elle l'obligea à prendre son propre lit pendant qu'elle al-

la se coucher sur de la paille. Y s Rouz298 Contes Chinois ou les

RonzBehari avgittellement fatigué toute la journée qu'elle fut bien tost acablée de sommeil, elde dormit tres-profondément jusqu'au lever de l'aurore qu'elle fut reveillée par le chant des oiseaux; mais quelle fut sa surprise en ouvrant les yeux, de ne & plus trouver chez la bonne vieille, de se voir couchée sur un lit de gazon rdans une campagne trés-agreable, d'estre vêrue d'habits de Paylanne, & de n'avoir plus la abourse; elle ne sçavoit ce que wouloir dire un changement si extraordinaire, plus elle s'examinoit & plus sa surprise & son chagrin redoubloient; mais que devint elle, lorsqu'elle apprit d'un jeune Tailleur qui passa proche de ces lieux, qu'elle étoit das le Mogolistan aux portes d'Agra: cette nouvelle si increyable pensa la faire mourir de douleur, elle ne pouvoit comprendre coment

Avantures de Fum Hoam. 299 ment elle avoit fait un si grand rajet en une seule nuit, elle en fut si émeuë qu'elle tomba évanouie entre les bras de ce jeune. homme qui se nommoit Sabour; comme malgré ses chagtins elle étoit extremement belle; l'étap dans lequel elle se trouvoit, excita une grande passion dans le cour du Tailleur, charmanto étrangere, lui dit-il, fitost qu'ella fûr revenue à elle, vous me pas roislez avoir l'esprit cruellement agiré, venez dans ma mais son qui cele à l'entrée des Fants bourgs d'Agra p vous y ferez en seureré, ma mete & moy nous ras cherons par toute sorte de bons traitements de dissiper la sombre tristesse qui paroist sur votre vilage.:

Rouz Behari se trouvoit dans un état trop déplorable pour refuser les offres du Tailleur, elle de suivir, & il la mena dans une peti

#### Contes Chinois ou les petite maison fort propre dans la simplicité, où sa mere la receut avec tout l'acueil possible, si cette trifte Princesse n'eut pas été enceinte, elle se seroit estimée heureuse dans un azile aussi tranquile, elle ne sçavoir comment cacher son malheur; & Sabour lui ayant proposé de l'épouser, elle écouta sa proposition plûtot pour couvrir son honneur que par aucune inclination qu'elle eut pour lui, & devint sa femme an bout de huit jours: depuis ce moment elle parut un peu plus gayo sur tont en presence de son mari, car lorsque dans son particulier elle faisoit reflexion qu'aprèsavoit refusé pour époux le Sultan d'Agra, elle avoit passé des embrassements d'un sale ralfrenier., entre les bras d'un simple Tailleur, elle se sentoit si humiliée qu'elle se livroit au dernier desespoir, ce n'est pas, si elle n'eur pas été

Avantures de Fum Hoam. 301 néePrincesse qu'elle n'eût eu tout lieu d'estre contente, son mari qui estoit premier garçon d'un Tailleur qui étoit en très-grande reputation dans Agra, lui temoignoit un amour excessif, il prevenoit tous ses desirs, & hors le temps qu'il alloit travailler chez son maître, il ne pouvoir passer un seul moment sans estre avec elle, & cette conduite si éloignée d'un homme de son estat gagna rellement le cœur de la rincesse, qu'oubliant entierement sa qualité, elle vint à aimer son mari avec une extrême passion.

301 Contes chinois ou les



#### : XXI SOIRE E.

Suite des Avantures de Mogireddin Roi d'Agra & de Rouz-Behari Princesse de Pegn.

Ly avoit un peu plus de six mois que Rouz Behari, qui se saisseure Lama, avoit épousé le Taisseur, & qu'elle vivoit dans une très grande retraite, paroissat enceinte à peu près de ce temps, lorsqu'un soit causant avec son mari, il lui reprocha son peu de curiosité de n'avoir pas encore temoigné la moindre envie de voir le Sultan d'Agra. Rouz-Behari rougit extrêmement à ce

Avantures de Fum Hoam. 303 reproche, que m'importe, lui dit elle, de voir ce Monarque, une honnête femme ne doit avoir des yeux que pour son mari; j'en conviens, reprit le Tailleur, mais comme vous n'êtes pas née pour Mogireddin, vous pouvez lé regarder fans que j'en prenne d'ombrage, il doie aller à la chasse anjourd'hui, il passera devant nos fenêtres, & je veux que vous examiniez la bone grace avec laquelle il est à cheval ; je n'en ferai rien, reprit-elle, je hais le Sulcan sans savoir pourquoi. Vous le haissez, repliqua le Tailleur? he que vous a-t-il donc fait? rien; repondit la Princesse assez brusquement, mais j'ai rêvé qu'il étoit zause de tous mes malheurs ; & j'ajoûte beaucoup de foi aux rêves: voilà de bonnes raisons; ditil, oh bien, Lama, je veux abfolument que vous vous mettiez à la fenestre l'orsqu'il passera, &

je vous prie de me donner cette legere marque de votre complaisance, je seray de la suite de la chasse, & je verrai bien si vous executez ce que je vous ordonne. Rouz-Behari ne repondit d'abord à son mari que par quelques larmes qu'il seignit de ne pas voir couler, vous serez obéie, lui direlle, puisque vous le voulés, je verrai passer le Roy.

Le Tailleur sortie, & environ une heure après la princesse de regu ayant entendu un grand bruit dans la rue, elle se mit à la fenestre, au moment que je passai devant sa porte; surpris de voir une aussi belle personne, je la regardai avec attention, je cherchois à la reconnoître & je la jerrois par 1à dans un embaras extraordinaire, lorsqu'elle se retira de la fenêtre avec une extrême inquiécude, je passai mon chemin, & Rouz Behati revenue

Avantures de Eum-Hoam. 305 de sa premiere, émotion ne put s'empêcher de verset un torrent de larmes. O Ciel, s'écria-t-elle, sans mes caprices ridicules; je serois à present l'épouse de ce puissant Monarque, quelle difference, grands dieux; ah Mogireddin, Mogiteddin, que je suis bien punie de mes mépris / Ces discours redoublerent ses larmes, & elle pleuroit encore lorsque son mari sevint de la chasse, hé bien Lamaz lui dir-il, vous ayez yû le Sultan & Vous l'avez voulu ; repondit, elle, il a bien fallu suivre vos ordres, ne l'avez - vous pas trouvé superbement vêtu, contimua t-il; sans doute, repliqua-t-elle,ce n'est rien que cela,poursuivie Sabour, il se va marier, & je veux un de ces jours vous conduire au Palais , on y gravaille à des pre--paratifs magnifiques, pour cette grande journée : & son Tailleur & moi nous lui essayerons son Tome :1"

306 Contes Chinois on les: habit de noces, pendant . que i femme & vous , vous essayere cà la rrincesse qu'il a choisi qui est ich de puis hier, les Ro-besausquelles on travaille actuel-lement. up Quolque la Princesse fremît à cette proposition, & malgré touete la repughante, il fallut le re-Toudre à béfir:le Tailleur fit plus, il fit apporter plusieurs sois les habits de la Reine future chez 'lui /& affurant à fa femme qu'el--le étoit de la même taille, il les 'Infifir mettre à chaque fois pour voir ce qu'il y avoir à refaire: quelque douleur que Rouz-Behani tessentit de se voir verue d'habits fi magnifiques; dans un état fi peu convenable à son rang, elle ne pouvoit s'empecher de rire, en voyant que l'on faisoit les habits de la Reine sur elle; cette Princesse, si elle me ressemble en l'état où je suis, elle doit avoir

Avantares de Fam. Hoam. 307 une jolie taille, disoit elle à son mari: elle a beaucoup d'embonpoint, lui répondoit Sabour, le Sultan les aime ainst.

Enfin la veille du jour auquel se devoit celebrer le mariage du Sultan arriva; le Tailleur Sabour à la pointe du jour ne manque pas de reveillet la femmen & malgré sa repugnance il la conduifir au Palais; il y fut recen par un Officier de ses amis qui les conduist dans les appartements; & qui exaltoit à chaque moment le bonheur de la Princesse qui altoit épouset le Sulsan, en assurant que c'étoit le meilleur Prince qu'il y eût au monde, c'étois autant de coups de poignard que l'on donnoit à Rouz Behari; elle ne pouvoit voir tant de mas gnificence fans foupirer ameres ment, & che étoit dans la chame bre où devoit coucher la Reine. lersqu'on lui annonça que le  $\mathbf{Z}_{2}$ CL'D Rove

308 Contes chindis ou les Roi n'étoit qu'à quelques pas. La malheureuse Princesse ne put soûtenit cette nouvelle sans une émotion violente, elle tomba sur un Sopha? Oh Cicl, s'écria-t-elle, en adressant la parole à son mari, quelle est vostre imprudence de m'avoir amende en ces lioux en l'étatoù je suis #Je sens que je vais dans le moment même donner le jour à l'enfant dont je suis enceinte, jo me suis laissé tomber hier & j'avois cru que cerre there n'auroit pas des suites aussi embarassantes: le Tailleur paroisfoit dans une agitation violente: ah, monami, dir il à l'Officier qui le conduisoit, qu'allons-nous devenir? Ma foi, lui repondit cet homme, il faur payer ici d'effronserie, mettez vôtte femme fur cette pile de Carreaux, je vais sortir de cette chambre par le côté par où le Roy doir y venir: je brouillerai tellement la Serrure

Avantures de Fam-Hoam. 309 que l'on ne pourra l'ouvrir, & je dirai au Roy que l'apartement n'est pas encore rangé; j'irai enfuire chercher promptement ma femme pour aider à transporter la vôtre hors d'ici, ou pour lui danner tous les secours necessaires, & j'espere que nous sortirons tous d'embatas sans que le Sultan s'en apperçoive; la chose s'executa comme l'Oficier l'avoit promis, je n'entrai point dans cet appartement, poursuivit Fum-Hoam, la semme qui devoit secourir. Rouz-Behari arriva quelques momens après, & sans avoir le temps d'estre transportée ailleurs, elle accoucha dans cette chábre d'un garçon d'une beauté achevée. Le Tailleur étoit dans des transports de joye difficiles à exprimer, ma foy, dit il, ma chere Lama, puisque vous estes accouchée dans l'appartement de la Reine, il n'en coûtera pas day **7**3

Contes chinois on les davantage de vous mettre dans son lit : vous perdez tout-à-fait le jugement, lui repondit Rouz-Behari, y a t'il du bon sens à ce que vous me propolez : Vous direz tout ce qu'il vous plaira. repliqua le Tailleur, le lie est tout fait, vous y coucherez: malgré tout et que put dire la Princesse, elle sut portée dans le lit de la Reine, & quoyqu'elle cût eu d'étranges agitations depuis une heuze, elle n'y fue: pas plûtost qu'elle s'endormit d'un profond fommeil qui dura jusqu'au lendemain matin affez tard.



#### XXII SOIREE.

Suite & Conclusion des Avantures de Mogireddin Roy d'Agra', & de Rouz-Behari Princesse de Pegu.

Pouz-Behari ne vir pas plutrost le jour qu'elle ouvrit promptement les rideaux. Quelle sut sa surprise de voir son lit entouré de douze semmes esclaves gardant un prosond silence qui le prosternerent aussitot & lui temoigneret qu'elles attendoient ses ordres: je croi, dit elle en ce shoment, que les semmes sont folles, on bien ces vapeurs du sommeil occupent encore tous mes sens; vous ne dormez point Madame, lui dit la plus âgée des femmes, & le Sultan d'Agra votre époux, à qui vous donnâtes hier un successeur, attend qu'il soit jour dans votre appartement pour y entrer; voulez - vous que

j'aille lui annoncer que vous estes

visible. Rouz-Behari fut si étourdie d'une demande qui lui paroissoit aussi extravagante, qu'elle n'y répondit pas ison silence fut inresprêté favorablement, la vieille courut à la porte, j'entrai alors tout brillant de pierreries, & je vins me placer for un Sopha au chever du lit de la Princesse de regu; ma Reine, lui disje en l'embrassant sans qu'elle put s'en dessendre tant elle étoit saisie d'étopnement & de douleur, Il est tems de faire cesser votre surprise, & vous rendre votre vesitable époux, puisque le ral-

Avantures de Fum Hoam. frenier de Pegu, le Tailleur des Fauxbourgs d'Agra, &1e Sultan Mogireddin ne sont qu'une même personne, qu'un Genie mon protecteur avoit tellement déguifé, qu'il vous étoit impossible de reconnoistre l'imposture; je l'ai mille fois prié de faire cesser toutes vos peines, je lui ai representé vainement que c'étoit trop punir le chagrin que vous m'avicz donné la veille des nos uôccs, il ne m'a pas été possible de le sléchir: la fierté sied bien à une Princesse,m'a-t'il dit, mais il faue que ce soit une noble fierté dirigée par la sagesse & non par le caprice, & la Reine votre épouse ne vous sera rendue qu'après des couches : je venx jusqu'à ce moment qu'elle soit en proye aux remords de la faute qu'elle a faite en rebuttant l'hommage de tant de Princes, & en refusant de vous épouser pour un sujet si leger; Tome : i'.

tout ce que je puis faire pour vous, c'est de la mettre entre vos bras fans qu'elle croye, y estre, & je veux que vous la contraigniez à venir dans vôrre Palais au moment qu'elle sera prête d'acoucher.

Il m'a falu obéir aux ordres souverains du Genie qui en une nuit vous a transporté aux portes d'Agra, j'ay pris (par le moyen d'une eau dont je me frottois quand j'en avois besoin, ) la sigure du jeune Tailleur que vous avez épousé, mais à present Rouz-Behari doit reprendre son nom & quitter celui de Lama, comme j'ay abandonné celui de Sabour pour n'estre plus que le Sultan Mogireddin: vous sçavez le reste, vos peines sont à present finies, Be je vous conjure, ma belle Roine, d'oublier que j'en aye été l'instrument.

Rouz-Behari étoit si confus

ede tout ce que je venois de lui raconter, poursuivit le Mandaerin, qu'elle ne sçavoit que répondre à mes caresses, elle me regardoit avec des yeux humides de larmes, que la joye & la douleur faisoient couler : mon cher Seigneur, s'écria-t'elle, quand elle eut récouvré l'usage de la parole;que i'ay souffert de maux depuis voetre départ de regu? Quelle honete n'ai je point ressentie de m'êetre crûe deshonnorée par un palfrenier? Dans quelle cruelle necessité me suis-je trouvé d'épouser un Tailleur, pour mettre mon honneur à couvert & me tirer de la misere la plus affreuse, & quelles afflictions ne m'avez-vous pas catilé sous cette figure, en m'obligeant de vous voir passer devár mes fenestres, d'essayer les habits de Reine, & de venir dans ce Palais, où j'aprehendois si fort de yous rencontrer? ah, Seigneur, Aa a

Conics Chinais ou les je ne vous pardonne tant de chai grins que vous m'avez causez, & quel genie m'a donné la force de soutenir, que parce que vous m'assurez que vous n'avez pas été le maistre de les faire cesser : oubliez toutes ces peines, matiere de ma vie, lui dis-je, en l'interrompant,&ne pensez plus qu'au bonheur dont nous allons déformais Jouir tranquillement. Rouz-Behari, Madame, continua Fum Hoam, reçut mes excuses avec une extrême tédresse, nous vêcumes ensemble dans une union parfaite pendant près de vingt ans jusqu'au moment qu'étant à la chasse, je me noya

en voulant passer à gué une petite fiviere dans laquelle mon Cheval me precipita. ີ ມີ ຂ່ອນ ແລະ ໄຂ**ເຕ**ີ ເພື່ອດູ້ ເປັ 🖫 . 1.4500000000

Avantures de Fune-Hoams. : 5 H, que cette Histoire est-1 remplie d'évenemens merweilleux, dit alors Gulchenraz, & que j'ai plaint le sort de l'infortanée Princesse de Pegus jusqu'au moment que Mogireddin L'affure, que le Tailleur n'est autre que lui-même : franchement

25

wothe genie étoit un peu trop levere, il ne devoit pas punir avac tant de rigueur les capriees de Rouz-Behari. Mais après avoir perdu la vie dans les caux, que devintes-vous ?-

#### 15

# **%%.%.%%.%.%**

## **AVANTURES**

Du Medecin Banon Rasidi.

TEntrai dans le corps d'un jeune garçon qui venoit de naiftre à Aftracan d'un McCechi Arabe qui éfoir au service du Roy. Monpere faisoit des cures si merveilleuses qu'on le regardoit comme un homme divin, & comme j'avois beaucoup de goût postr fa profession, à peine eus-je quinze ans qu'il s'attacha à m'instruire dans la Medecine. Banou Rasfid me disoit-il fouvent, l'on n'ac-. quiert les sciences qu'avec la vigilance d'un Corbeau, l'avidité d'un pourceau, la patience d'un. chien, & les caresses d'un chat;

Avantures de Fum Hoam. 319 f vous suivez exactement ces preceptes vous deviendrez un jourun grand homme, si non vous ramperez avec le commun, & ne vous distinguerez jamais dás quelque genre de vie que vous choisissiez. Frappé de ces maximes je me livrai tout entier à l'étude, & en moins de dix ans je sis de si

grands progrès dans la Mèdecine qu'après la mort de mon pere je fus nomé Medecin du Roy d'Aftracan: j'avois à peine vingt huit ans, que je m'acquittai de cet employ avec un bonheur infini, & je m'acquis tellement les bonnes graces du Sultan, que je devins son Favori, ce Monarque maimoit avec tant de tendresse que pour ne se point priver de ma presence, il me permettoit par un privilege unique d'entrer dans l'interieur du Serail à routes les lieures du jour : la principale rai-

fon pour laquelle ce Prince me-Aa 4 don-

Contes chinois ou les oit ainsi mes entrées dans un nterdit au reste des hommes. qu'il n'ignoroit pas l'extrôaversion que j'avois pour le & combien je detestois les tes effets de l'amour; la re de tous les malheurs qui nt ordinairement cette ée passion m'avoit telle-: mis en garde contre elle., avois pris une ferme resolule ne jamais laisser surprenion cœur : le Sultan me t souvent fur mon insensi-Seigneur, lui disois je, je 's point les femmes, mais crains: elles peuvent troutranquilité de ma vie, & raison pour laquelle je es avec tant d'indifference. uille que je persevere dans n que j'ay formé de garberté! Voila, Madame,à s les conversations que uvent avec le Sulran. Un nous étions encore sur la

Awantures de Fum-Hoam. 311 même matiere, on vint lui dice que son premier Vizir appells Houssan-Ben-San venoit de tomber dans une espece de frenesse qui l'avoit déja attaqué plusieurs fois avec beaucoup de violence; comme il aimoit tendrement ce Vizir, il m'ordonna de courir à son secours: la nouvelle que l'on venoit d'apporter au Sultan n'é+ toit que trop vraye; Houssan-Ben San étoit dans un si grand delire, que je fus obligé de le faire lier, sa fureur redoubloit à chaque instant; & ce ne fut qu'après une saignée du pied. 🔊 & au bout de sept ou huit heures qu'il commença à revenir dans sonbon sens. Banou-Rassid, me dit-il, me voilà sur le point de paroître devant le Tribunal de Dieu, je lens deja le vent froid & glaçaut de la mort qui souffle au chevet, de mon lit, & tout l'art de la medecine n'est pas capable de me

gue-

322 Contes chinois ou les

guerir: Seigneur, lui repondisle, votre maladie n'est pas fi incurable que vous le croyez : tâchez de surmonter un peu cette humeur noire qui vous domine; y-a-t'il quelqu'un dans tout Astracan qui ait plus de sujet d'être content que vous! Ah; mon cher ami, ajoûta t-il en me serrant la main, que les apparences sont trompeuses! Il n'y a personneen effer qui paroisse devoir être: plus satisfait de sa fortune que moi : j'ai plus de richesses qu'il n'est permis d'en seuhaiter, mon serail est rempli des plus belles Circassiennes, une seule file que j'ai est d'une beauté égale à éclle des Houris: voilà tout lébrillant exterieur de ma maison; mais. un ver qui me ronge depuis plus de trente ans, me rappelle sans cesse un enchainement de crimes qui me font horreur à moi-même: depuis ce jour, je n'ai point goû-

Avantares de Fum-Hoam: 323: té de veritable repos, toujours agité par les mouvemens cruels de la Sindereze, je vois devat mes yeux. l'ombre effrayante d'une sœur &: de son sils que j'ai barbarement massacrés; leur sang, & celuis d'un de nos Sultans s'éleve à tous moments contre moi : je fremis quandje pense qu'ils vont dans quelques heures me reprocher mon inhumanité devant le Tribunal de Dieu. Ha mon cher Banou-Rassid, que repondrai je au souverain Juge de nos actions? quelque douleur que je ressente d'avoir commis cant de crimes Sous le poids desquels je suis accablé, dois je esperer, qu'il n'écourera pas les justes plaintes des malheureuses victimes de ma fuwur? Mais ces discours sont autant d'Enigmes qu'il faut vous expliquer.

324

### TABLE

Du premier Volume des Avantures merveilleuses du Mandarin Eum-Hoam

| I Istoire de Malekals                | Calem Roi da     |
|--------------------------------------|------------------|
| Georgie.<br>Histoire du Sultan Tongl | pag. 8           |
| PREMIERE SC                          | UR. IF<br>DIREE. |
| Histoire du Mandarin E               | um - Hoams       |
|                                      | F 1976           |

Bistoire du Charlatan Indien, & de Son chien. 64

II. SOIREE.
Suite de l'Histoire du Charlaten Indien, & de son chien.

III. SOIR E'E. Suite de l'Histoire du Charlatan In-

dien, & de son chien. 79
Histoire de Massonma. 85

| ÷          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ 5 <del>~</del> 7 · \ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>;</u> ; | XVI. SOIR E'E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                      |
|            | Suite des Avantures de la Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iliane                 |
|            | Alischak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245                    |
|            | XVII. SOIR E'E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|            | Suite & conclusion des Awai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ntures                 |
| •          | de la Sultane Alischak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,8                    |
|            | Histoire de Magmu Sage - F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|            | d'Astracan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264                    |
|            | XVIII. SOIRE'E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                      |
|            | Suite de conclusion de l'Histo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ire de                 |
|            | Magny Sage-Femme d'Af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | racan.                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271                    |
|            | Avantuses de Mogireadin Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | idA-                   |
|            | gra & de Rouz Behari, Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | incesse                |
|            | de Pegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276                    |
| •          | XIX. SOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E.                     |
|            | Suite des Avantures de M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ogired-                |
|            | uin d'Agra & de Rouz-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Behari.,               |
|            | Princesse de Pegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282                    |
|            | XX. SOIRE'E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|            | Sujte des Avantures de M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ogired.                |
|            | din Roi d'Agra & de Rouz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .Beha.                 |
|            | ri, Princesse de Pegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291                    |
|            | XXI. SOIREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 3                    |
|            | Suite des Avantures de Mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ireddi                 |
|            | State of some State of State o |                        |

Roi d'Agra & de Rouz-Behari, Princesse de Pegu. 301 XXII. SOIR EE. Suite & conclusion des Avantures

TABLE

de Mogireddin Roi d'Agra & de Rouz-Behari, Princesse de Pegu.

Avantures du Medecin Banon Rassid. 3 i**\$** 

Fin de la Table du premier Volume.

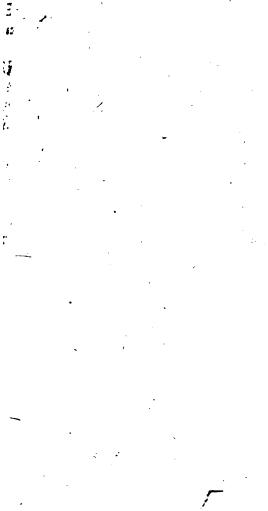

Avantures du Medecin Banon Rassid. Fin de la Table du premier Volume. 920476

B I A B L E Roi d'Agra & de Rouz-Behari,

XXII. SOIR FE.
Suite & conclusion des Avantures
de Mogireddin Roi d'Agra & de
Rouz-Behari, Princesse de Pegu.

302

3 H

Princesse de Pegu.

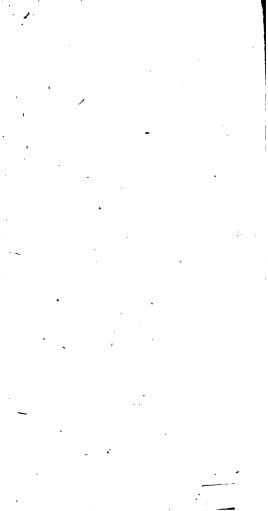





